

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# HARVARD DIVINITY SCHOOL Indover-Harvard Theological Library





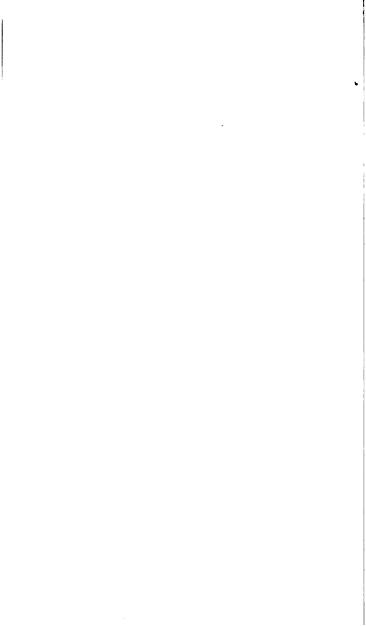

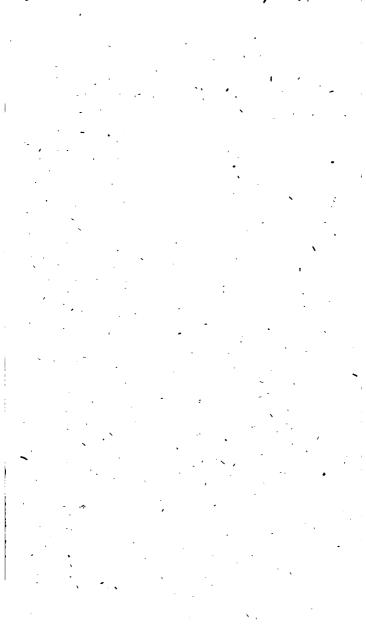

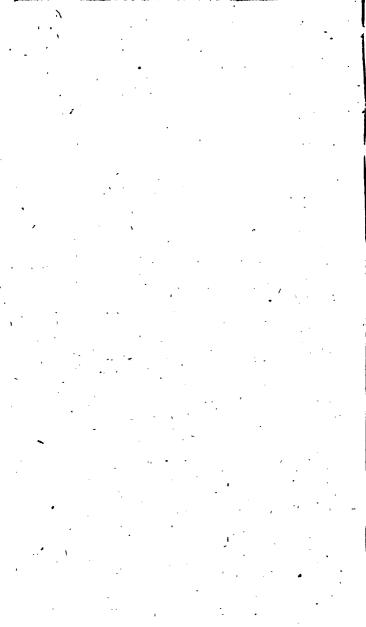

Hamann, Johann Georg Samann! 8

# Shriften.

Derausgegeben

non

Briebrich Roth.

Fünfter Theil.

Berlin, ben G. Reimer 1824. PT . 2287 . H9 . A17

ं ।821 : 1 v.5

#### Bamann's

### S'dyriften.

Sunfter Theil

Berleger:

G. Reimer in Berlin.

für bie am 30. Rovember 1820 gefchloffene & b. feription:

Riegel und Biefiner in Rurnberg.

### Inbalt.

Briefe von 1770 bis 1778.

#### Borbericht.

Jamann's Briefwechfel mit Berber, befe Ten Fortsetzung ben größten Theil Bandes einnimmt, war gegen brep Jahre Burch Herber's Reisen unterbrochen. Bog Briefen an Andere aus biefer Zeit habe ich, außer dem an Menbelssohn. G. 3, und bem Bruchftuce eines - mahrscheinlich an Eberhard gerichteten - Briefes G. 5, nichts aufgefunden, als die meist unvollftanbigen Entwurfe einiger Gingaben an bas Pupillen = Amt und bas Pupillen = Collegium ju Konigeberg, die ich nicht habe wollen abdrucken laffen, beren haupt = Inhalt aber bier, jur Ergangung biefer urfundlichen

Sammlung zu Samann's Leben angeführt werden muß.

Man fennt aus bem britten Theile, S. 385 - 87, ben Buftand, in welchen Sa= mann's Bruder versunken mar. Ungeachtet ihm an Pflege und Wartung nichts gebrach, und fein Vermogen unversehrt mar, wußten es bennoch eigennützige Leute, burch das Vorgeben, er werde unrecht behandelt und sein Bermogen sen gefahrdet, babin gu bringen, daß ihm das Pupillen = Umt einen Curator fette, und bie Bemubung jener Leute, ihn zur Bergnderung feiner Wohnung zu bewegen, und ihn unter ihre Dbbut ju bekommen, begunftigte. Samann trat bagegen fo nachdrucklich auf, widerleg= te die wider ibn angebrachten Beschuldigun= gen so grundlich, und enthulte die Absich= ten seiner Gegner so freymuthig, daß der Unschlag pereitelt und die ihm zugedachte Rrankung abgewandt wurde. Indeffen blieb

ihm von seinen Erfahrungen in diesem Hans del, der ihn geraume Zeit beschäftigt und tief bewegt hatte, ein Stachel im Gemüsthe, der sich verschiedentlich in diesen Briesfen zeigt, am schärfsten aber in einer Answertung über einen Geistlichen, der besonsters thätig gegen ihn gewesen war. Auf diese, in die Worrede zur Uebersehung der Warnerischen Schrift über die Gicht eingeslochstene, Anmerkung ist S. 116 dieses Bandes angespielt.

Wenn etwa die in diesen Briefen, nas mentlich in denen an Reich ardt, vorkommens den Erzählungen von anderen häuslichen Borfällen und Verhältnissen, dem einen und andern keser allzu weitläusig scheinen, so wird mich nicht nur das Bepspiel ander rer Briefsammlungen (z. B. der fürzlich neu aufgelegten Swiftisch en; und geswiß, hier ist mehr denn Swift!) entsschuldigen, sondern, wie ich hosse, die Bes

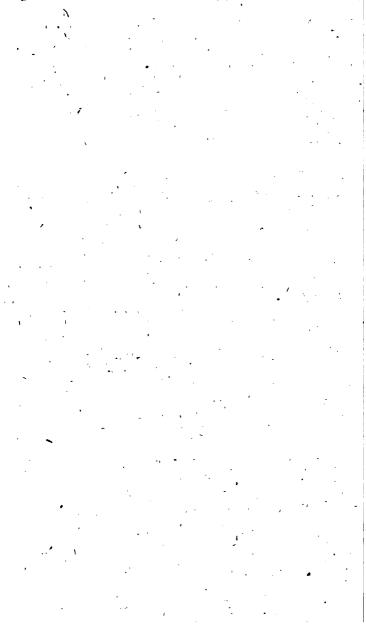

## Hamann, Johann Georg Samann: 3



Peransgegeben

nou

Briedrich Roth.

Fünfter Theil.

ben G. Reimer 1824.

PT . 2287

149 A17

\* 1821 :

#### Bamann's

### S'dyriften.

Sunfter Theil

Berleger:

G. Reimer in Berlin.

Commiffionar

für bie am 30. Rovember 1820 gefchloffene & th

Riegel und Biefner in Rurnberg.

#### Inbalt.

Briefe von 1770 bis 1778.

### Borbericht.

Jamann's Briefwechfel mit herber, befe Ten Fortsetzung ben größten Theil Bandes einnimmt, war gegen brep Jahre Burch Herber's Reisen unterbrochen. Bog Briefen an Andere aus biefer Zeit habe ich, außer dem an Menbelssohn G. 3, und bem Bruchftucke eines - mahrscheinlich an Eberhard gerichteten - Briefes G. 5, nichts aufgefunden, als die meist unvos fandigen Entwurfe einiger Eingaben an bas Pupillen = Amt und das Pupillen = Collegium Bu Konigeberg, bie ich nicht habe wollen abdrucken lassen, beren haupt = Inhalt aber bier, jur Erganjung biefer urfundlichen

Sammlung zu hamann's Leben angeführt werden muß.

Man fennt aus dem britten Theile, G. 385 - 87, ben Buftand, in welchen Sa= mann's Bruder verfunken mar. Ungeachtet ibm an Pflege und Wartung nichts gebrach, und fein Vermogen unverfehrt mar, wußten es bennoch eigennützige Leute, burch das Vorgeben, er werde unrecht behandelt und sein Wermogen sep gefahrdet, babin gu bringen, daß ibm bas Pupissen = Amt einen Curator fette, und die Bemubung jener Leute, ibn gur Bergnberung feiner Wohnung zu bewegen, und ihn unter ihre Dbbut zu befommen, begunftigte. Samann trat bagegen so nachdrucklich auf, widerleg= te die wider ihn angebrachten Beschuldigun= gen fo grundlich, und enthulte die Absich= ten seiner Gegner so frepmuthig, daß der Unschlag pereitelt und die ihm zugedachte Rtankung abgewandt wurde. Indeffen blieb

ihm von seinen Erfahrungen in diesem hans del, der ihn geraume Zeit beschäftigt und tief bewegt hatte, ein Stackel im Gemüsthe, der sich verschiedentlich in diesen Briesfen zeigt, am schärssten aber in einer Answertung über einen Geistlichen, der besonsters thätig gegen ihn gewesen war. Auf diese, in die Vorrede zur Uebersetzung der Warnerischen Schrift über die Gicht eingeslochstene, Anmerkung ist S. 116 dieses Bandes angespielt.

Wenn etwa die in diesen Briefen, nasmentlich in denen an Reichardt, vorkommensden Erzählungen von anderen häuslichen Worfällen und Werhaltnissen, dem einen und andern keser allzu weitläusig scheinen, so wird mich nicht nur das Beyspiel anderer Briefsammlungen (z. B. der kurzlich neu aufgelegten Swiftisch en; und gewiß, hier ist mehr denn Swift!) entsschuldigen, sondern, wie ich hoffe, die Bes

trachtung rechtfertigen, bag burch eine fo große Umftandlichkeit allein recht anschaulich werben fann; wie schwer bem Manne' bas Leben gemaint wurde, wie er es nahm und trug; was, abgesehen von ber Dienlichkeit gur Erklarung feiner Schriften, Die mehr als ben underen Schriftstellern, Frucht feis nes Lebens maren, schon an fich betrachtense werth und lehrteich ift. , Les ouvrages d'un grand génie, ou d'un savant illustre, fixent assez par eux - mêmes le jugement qu'on doit porter de ses talens: mais le spectacle de sa conduite, de ses moeurs, de ses faiblesses même, est une école de philosophie." d'Alembert Eloge de Terrasson,

Munchen ben 10ten Mug. 1823.

Fr. Roth

# Briefe \*\*\* 1770 bis 1778.

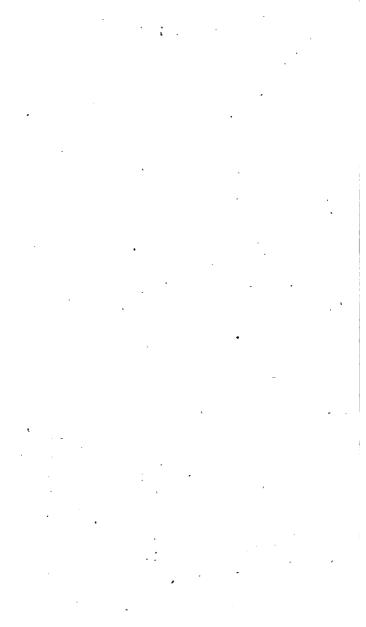

# 185. An Mofes Menbelsfohn. Sonigsberg ben 13. Sept. 1770.

Bergeben Sie es einem alten guten Freunde, der sich ehemals um Ihre Buhlschaft bekume merte, daß er sich nach 7 oder 10 Jahren ein wenig Ihrer Baterschaft annehmen darf. Wenn Sie Ihre Kinder lieb haben, und für selbige noch die Plage der Blattern fürchten mussen, so tragen Sie keinen Augenblick Bedenken, sie dem geschickten und würdigen Manne, dem engelischen Arzte anzuvertrauen, den ich hiedurch zugleich Ihrer sympathetischen, philosophischen und assetzichen Denkungsart auf das nachbruckelichste empfehle.

Gefest, daß Sie auch eben nicht neuglerig waren, liebster Freund, sich um meine gegenswärtige Verfassung zu erfundigen, so werden Sie es theils meinem Mangel an Welt, theils meiner Dopochondrie zu gut halten, mich hier- über zu erklären. Es geht jest ins bierte Jahr, daß ich bep der hiefigen Provincial Accise und Bolldrection als Secrétaire-traducteur siehe. Ich bin den ganzen Lag so besetz mit Arbeit, daß ich für meine Angen und meine Sesund-

heit furchten muß, und bag, wenn ich ju Saufe fomme, ich nicht mehr weiß, ob und was ich anfangen foll, Indeffen wohnt noch immer in meinem Bufen die Erbfunde ber Lefefucht und einer gewißen unbestimmten gufternbeit nach Dingen, Die nicht der Dube werth, ober Die über meinen gegenwartigen Borigont find. Bu Anfang Diefes Jahres fiel es mir auf ein. mal ein, mich auf die vaterlandische Geschichte au legen; ich versprach mir viel Bortheil von einem feften Begenstande, mit bem ich mich allmählich beschäftigen fonnte, und ber gang nen fur mich ift. Ungeachtet Diefes Reizes einer idealischen Jungferschaft find auch Diese Molimina noch fruchtlos gewesen. 30 be giebe biefen Dichaelis ein fleines Sauschen, bas ich in ber Rachbarschaft meines Burean, bon dem ich jest eine halbe Deile weit wohne, Die ich vier mal bes Lages biefen gangen Som. mer habe laufen muffen, gefauft habe. Biewohl ich mir wenig Bequemlichfeit und Bortheil ben diefer neuen Einrichtung borftellen fann, fo verspreche ich mir boch wenigstens etwas mehr Rube und Stetigfeit. Ich schmeichle mir noch immer, ba bereits fo viele meiner Abndungen eingetroffen, noch einen Sabbat in meinem Alter ju erleben, ber mich wieder verjungen wird, und wo ich mit einem Schrift. fteller Ihrer Ration werde rubmen fonnen, ber este auf gewesen ju fenn, wie einer der im Derbste nachliefet, und dennoch meine Relter gefullt ju haben.

Ich besorge nicht, liebster Freund, daß Ihnen dieser vertrauliche Con edel und beschwerlich senn werde. Bergelten Sie mir ben einer mußigen Stunde mit gleicher Munze und lassen Sie mich auch etwas von Ihrer jesigen Lage wissen.

### 186. An einen Ungenannten.

Der Diogenes in seiner Tonne, mit bem Sie mir viel Ehre anthun, ware wohl ziemlich mein Mann; aber kein anderes Interesse als das Interesse der Wahrheit zu kennen — erschrecken Sie nicht über mein aufrichtiges Bestenntniß — von diesem hyperbolischen Interesse habe ich weder Begriff noch Gefühl. Mein hoc erat in vois ist ziemlich individuell und nichts weniger als abstract. Heraklitus führte seine Gäste in die Rüche und versicherte sie, auch alba, von der Gegenwart der Götter. Erlanden Sie mir, höchstzuehrender herr, Sie mit einer ähnlichen Freymuthigseit in meine handlichen Rleinigkeiten blicken zu lassen. —

#### 187. In Berber.

Ronigeberg ben 14. Jun. 1772.

Mein alter, lieber Freund, 3ch umarme Sie nach einer langen Rrift und ichreibe boller Schwindel! Go viel ich von meinen curlandischen und lieflandischen Rreunden, Die eben von ber Deffe juruckfommen, babe berausloden tonnen, verfteben Sie mich gar nicht mehr, und bieß ift ein ichlechtes Omen fur unfere Rreundschaft, in der Gie mich fo unperanderlich voraussegen fonnen, ale es uns armen Sterblichen mbalich ift. Sie werben ans bepliegendem Blatte erfeben, bas ber Recenfent abgefertigt worden; um bas übrige befummere ich mich eben so wenig als Sie Urfache haben es ju thun. Die Frenheit, Die wir und felbft nehmen, ift unferen Rreunben, bie uns verfteben und faffen, noch frengebiger eingeraumt. Es wird mir unendlich lieb fenn, einige Radrichten pon Ihnen ju erhalten, ungeachtet ich fehr gut weiß, baß ich Ihnen noch eine Antwort schuldig bin. Stellen Sie fich aber meine Lage vor, wenn Sie tonnen. Run hiemit Gott empfohlen. 3ch umarme Sie mit aller Bartlichfeit eines Landsmannes, eines Freundes und barmbergigen Schriftstellers. Le ben Sie wohl. Wenn Sie einmal nach Breuffen fommen oder ich ein Bad in Dentschland befuche, follen Sie alles übrige wiffen.

#### 188. An ben Rontg im August 1772.

#### Allerdurchlauchtigfter ic.

lleber funf Jahre habe ich bereits ben ber hiefigen Accife, und Bollbirection als Secretairotraducteur gearbeitet, und über einem so mühfeligen und unsichern Dienste mich bennahe aufgeopfert unter wiederholten Bersprechungen einer zuverläßigeren und einträglicheren Bersorgung, die ich mich heute unterstehe von Ew. Kon. Majestät Gnade in der erledigten Licentrathectelle des verst. heusinger zu erstehen. Ew Kon. Majestät huld unterscheidet sich so sehr, Fremde glücklich zu machen, daß ein ehrlicher Basall an dem Wunsch seiner nothdürftigen Erhaltung nicht verzweiseln darf. Ich werde die letzen Kräfte meines Lebens dem mir heiligsten Beruf widmen zc. zc.

#### Bon Berber.

Den 1. Aug. 1772.

Drey Stude liegen vor mir, mein hochgeschähter, verehrtefter, alter Freund, bie ich so ungleichartig bes antworten foll: Ihr Brief, Ihre beiben Zeitungsstude sammt Zugabe und Gauckelspiel, und bann ber eble Ritster St. Rosenkreuz, bessen Seele Gott selige!

Alles verftebe ich nicht; weiß auch nicht, wie Sie . alles bas gefchrieben haben ober ben gaben ju all bem

bren führen; indeffen ba mir, Ihre Denkart noch je auffchließbar zu senn, noch niemals mein Sinn gewesen,
so nehme ich auch alle bren Stude an, wie aus bem blinden und goldnen Alter Saturn's, verstehe, so viel ich verstehen kann, nuge, so viel ich nugen kann.

Indessen ift es mir boch immer unbegreislich, wie, scholaftisch und Bucherverstandweise zu reben, Ihre Sprachgabe von der meinigen abgehe. Daß Gott durch Menschen die Sprache wirke — wer zweiselt? hat? könnste durch alle wieserwords zweiseln? daß er aber nicht mystisch gewirkt, durch Natur, Thiere, ein Pantheon von redenden Lauten, ein Dringniß menschlicher Bedürfnisse geredet — wer hat das mehr als ich angenommen? Ich sage, angenommen; denn das zu beweisen, war (der Rababalist und Göttersprecher auf dem Dreysuse, den Windamwehet, mag sagen und zeigen (onsenier) was er will) war vor einer erlauchten könig L. preußischen Akasbemie der Wissenschaften ja meine Sache nicht.

haben Sie also bas Rathsel, wie Sie es haben wollen, baß ich biese Schrift nicht als Concurrent zum Preise, sondern als \* \* \* zu Strafburg geschrieben, ba ich eben mit Sr. Durchlaucht, bem Prinzen von holstein (zu bem jedermann mir Bunder zutraute) nach Floerenz, Paris, London ze. gehen sollte und ging; daß ich die Schrift gleich anonymisch an Formen mit einem Zetztel begleitete, und daß sie also eigentlich den Zweck hate, als "Schrift eines Wigtdipels" zwar nicht noch

"aus dem Königreich Pretot" aber eines aus der allgemeinen Weltkarte, der etwa in Ragusa oder Cornwall sein Urtheil abgehört hätte, erscheinen wollte — hinc signa, notao, lacrymae rerum!

Sehen Sie noch bazu, baß bie Leibnig afthetische Hulle ja bie einzige Maske war, unter ber ich erscheis nen konnte. — Kurz, Hamann hat jest gar nicht ges schrieben als einer, ber rathen wollte. Und zum Uns glud kann ich also Ihre Drakel nicht anders lesen, als aus ber Wufte.

Daß ich dieß alles fren von allen politischen Bes ziehungen schreibe, ift der alte Bater aller Dinge mein Beuge. Ricolai hat mir Ihren Rosenkreuz geschickt; gesagt, daß er und Moses ihn nicht verstanden, Moses in Ihrer Meynung die Sprache für menschlich, er für göttlich halte. Sie sehen den edlen, verstandbaren Sanal, durch den Ihre Schrift zu mir gestossen.

Auch versichere ich Ihnen, daß die Denkart bieser Preisschrift auf mich so wenig Einfluß hat, haben kann und soll, als das Bilb, das ich jest an die Wand nagle. Eine Schrift über die erste Urkunde der Menschheit, deren erstes Eremplar zu Freund hamann fliegen oder kriechen wird, wie Causae socundae es wollen, wird gerade das Gegentheil zeigen. Und das soll meine erste Schrift senn, die ich "namenlos" schreibe.

Wichtiger ift mir also alles das bloß als Liebes. brief gewesen, um die serveren res gestas Dei per U. gu erseben. Und ba versichere ich Sie von ganzem uns getheiltem herzen, bas ich Ihre cantilenam de aneilla und de bove et asino und matris in gromio eben am schönften Frühlingsmorgen in einem meiner Garten (B. gegolbschaumten Spiegel in der hand, der wahrlich nicht alles zeigt) so vernommen, das ich die Ans tiphonie mit vollem Munde bald dazu singen werde (ceteris paribus, sagen alle Lehrer, qui hypothetice concludunt,)

Sie sind, mein lieber h., eine starke Mustel bes herzens im großen Körper, bie sehr stark und innig, aber, wenn sie empfunden wird, nichts als Erbrechen wirdt, und ber Freund Unzer in seiner Unphysiologie der menschlichen Seele also geradezu allen Zusammenhang mit dem Gehirn und dem Rückenmark ropraesentative verssagt. Ich bin nichts als ein elendes Buschel des Gefühls, des Augenwinkels; lassen Sie mich also tasten! schielen! und Sie arbeiten Ihren ftarken, wurmförmigen Sang sort!

Und nun laffen Sie mich Ihnen, alter lieber Sos Frates, einen Alcibiabes empfehlen, ber ich leiber nicht bin. Deift Freund Claubius, hat jest leiber auch, ohne Brob und mit Roth ein Mabchen geheirathet, die ich nicht gesehen; war Damburger Abreß : Comptoirs Schreiber, gleich wie Sie; ber ebelfte Jüngling, castus, probus, ingenuus facie et animo, ber für seinen Damann schon einmal nach Curland hatte Schrittschub

daufen wollen. D Sott, es war mit mein 3wed, bas ich ihn hier haben wollte, ware er nur Geiftlicher! — Aurg er ist ber einzige, mit bem ich von Ihnen gerevet. Wenn Ihnen bie Wandsbecker Zeitungen in die hand gefallen sind, muffen Sie ihn kennen, wie jener Mathematis der die Menschen aus dem Sande,

Roch ein Paar andere Menschen und mein Mabchen find meine einzige Ausbeute von meinen Reisen. Aber, wo Ort, wo Zeit, sie zu empfangen? Sehen Sie nicht selbst, lieber S., daß ich noch nichts, als in einer elens den Syrte schwimme und ankere.

Ut canis e Nilo ift freylich biefer Brief. Aber, liebster, treuster, ewiger Freund, bessen Wort und Sinn Ja und Amen zu seyn pstegen, fürchten Sie lnichts. Ich kann auch noch anders schreiben. Und wenn Ihre Briefe mir manchmal Drakel seyn könnten, da sonst ja die Parce mit horn und Klaue uns so weit schon trennt, vermuthlich trennen wird. Mir kommt aus Preussen nichts als etwa Lindner's Aestehetik und etwa des hochw. Consist. R. Arnold Kirchengeschichte zu händen; und im übrigen schmachte und darbe ich. Morgen mehr! Es ist Racht 2 Uhr.

Da es taum lohnt, an ben vorigen Brief angutnus pfen; fo erlauben Sie, bag ich blog beplege.

Bas Sie auch fagen mogen, so ift Ihr Brief mit einer Art von Unausbrucklichkeit geschrieben, an der ich vielleicht, vielleicht auch nicht Schulb habe. So sehr Sie mir zutrauen, daß ich von Ihnen entfernt geworden seyn könne, so wenig wurde es senn, wenn Sie mich etwa nach Jahr und Lag näher kennen werden, und das hoffe und wünsche ich noch.

Bon meinem hiefigen Leben weber publice noch privatim kann ich Ihnen etwas schreiben; jenes ift zum Glud für nichts zu rechnen, baben aber auch dieses zum Unglud noch so leer, baß ichs kaum für mich zu bringen wage. Pilft mir ber herr nicht, wer soll mir helfen? von ber Tenne ober Kelter?

Selbst zu meinem so großen Bilbe von ber Uts-Tunde, mit dem ich mich jest fast brey Jahre trage, fehlt mir meistens Kraft, so sehr mir der Genius oft einstüftert, daß die Sache, nach dem Maßstade der Eistelkeit gezeichnet, Entdeckung, mit Demuth und Wahr= heit gesagt aber, göttliche Botschaft seyn könne. Ich arbeite, lese und sammle mit einer Kreue dazu, deren ich in Ihren Segenden vielleicht nie fähig geworden wäre; aber, wie gesagt, mir fehlt noch Gurt und Ruf' Sottes.

Da Sie Ihre Stelle, Ihre Armuth und Ihre Leabensart vielleicht von ben Ueppigkeiten ber Muse entwohnt haben, darf ich fragen, ob Ihnen manche Dinge unter Augen gekommen, die mir als Merkwürbigkeiten vorskommen? Die brey Quartanten von Joroasters Werken, auf die Perron d'Anquetil so viel Jahre ein Rarrens

Pilgrim und Martyrer geworben, ob sie gleich nichts als spate Gauren : Liturgieen mich bunken. Der Schut ing ber Shineser, ben Leguignes ausgegeben, und an bem ich gegenwartig mich wahrhaftig in ben ältesten bespost ischen Staat versehe. Jones on Oriental Poetry hinter seiner Historie von Rabir Schach; Dow; holwell. Wir sind auch so weit von einander, daß ich Sie noch nach Macphersons Offian, Percy Reliques of ancient poetry etc. fragen mochte. Ich nenne Ihnen alle diese Sachen, von benen ich selbst aber nichts als die Reliques besies; das andere muß ich mir kummerlich, verstohlen und spät aus der Nachbarschaft erbetteln, weil ich selbst in penu durch die Unordnungen meiner Reise viel letz bender bin als Sie.

Daß ich Liefland verlaffen, gramt mich Privats Freunbschaft halber, aber sonft in nichts, ob ich gleich noch nicht weiß, wo? und wozu ich ba senn werbe. Aber wenigstens ber Uebermuth, von bem Sie so oft geredet, und ber an mir wie eine Bluthe schien, bie boch schon ließ, verliert sich in Einsamkeit, Leibenschaft, ernsthafteren Geschäften so, baß die schone Bluthe abfallt, und wenn kein Wurm kommt, noch einmal vielleicht Frucht werben kann.

Den 25ten August an meinem Geburtstage, gum zweitenmale Ihnen Beil und Gegen!

<sup>3</sup>d tann biefen Brief nicht abgeben laffen , obne

Sie noch einmal und, am heutigen Sage wenigstens im Schatten zu umarmen. Beil Ihnen!

Dieweil alle Arubfal Gebuth bringt, Gebuld aber bringt Erfahrung 2c., so habe ich mir vorgenommen, meinen Geburtstag heute auch in der Wuste mit saller Freudigkeit des herzens zu fevern. habe also schon heuste frühe Milton's Paradise regained gelesen, mit vieler Andacht, so daß ich jest auch, wie der Dichter, diese kleine, unansehnliche Erscheinung von helbengedicht seinem Riesenwerke, wie die hutte dem Palast der Feen vorziehe. habe viel Muth gefaßt, mein 29tes Intercas lar : Jahr zu beginnen, und da man ganz natürlich so dann in frühere und spätere Scenen seines Lebens wanz dert, so habe ich nicht umhin gekonnt, noch an diesem Briese zu schreiben, und Ihnen zu sagen, daß, da überz morgen der Ihrige einfällt, sch mir die Freyheit nehmen werbe, ihn noch einmal zu sepern.

Der alte Ritter Rofentreus foll hoffentlich noch eins mal wieber aufwachen, Palinobie fingen, und, mit neuer haut umgeben, fegnen ftatt zu fluchen.

Sie haben Recht, mein lieber D., alle Gelehrfams teit ift vom E. wie Fleischestuft, Augenluft und hoffarstiges Wesen. Aber wie tief tann man in all bas Beug hineingerathen, ohne bas man weiß wie?

Berreifen Sie biefen Brief ober ftrafen Sie ibn, feines Ungufammenhanges wegen, mit Feuer, und geshaben Sie fich, alter Faunus, Pan und Satyr, an Ihrem Berbe, Bett und Biege wohl.

### 189. An berber.

Ronigsberg ben 6. Oct. 1772.

Mein befter Berber, 3ch habe Ihren Brief erhalten bom Iten Anguft bis jum lebten, aber geffern nicht Zeit gehabt ibn recht gu lefen , bis beute Morgens ju meinem Frubflud; unterbeffen war mir die Unfunft Ihres Besuches befto rub. render, ba ich eben meine erfte und vielleicht lette Arbeit andfertigte, bie ich feinem andern als Ihnen gugueignen wußte. Sobald fie aus der Preffe fommt, wohin fie gegangen, wird das erfte Exemplar in Ihre Arme fliegen. Um Sie luftern und Ihnen den Mund recht maffe. rig in machen, und daß Sie des Raches menigftens fleißig von mir traumen, lefen Sie bier die Aufschrift.

Philologische Ginfalle und 3meifel über eine atabemifche Preisfchrift.

90f. CXX. 4.

Œin

gragment

not

herrn 306. Georg Samann genannt

Magus in Rorben hausfäßig am alten Graben Nrg. 758.

Ronigeberg in Preuffen.

1772 im Beinmonat. Wer mich also suchen will, der kann mich jest sinden. Ich vergebe es Ihnen sehr gern, daß Sie sich auch eine gelehrte hand zulegen; aber mir nicht zu melden, wohin ich meine Antwort richten soll, und wo Sie leben, als wenn Sie in ganz Europa oder im Rorden schon so bekannt wären, als Sie vermuthlich in Deutschland bereits senn mussen! Serben Sie, liebster Freund, warum ich den Hrn. Prediger Eberhard, den Sie aus der neuesten Apologie des Sokrates kennen werden, ersuchen muß, diese Einlage citissime zu befördern.

Ich kann es Ihnen nicht genug sagen, wie herzlich ich mich darüber gefreut, daß Sie just derzeinige Freund sind, der meine Idee erfüstt und an dem mein herz einen angemessenen Gegenstand sindet. Wenn wir einander an Schicksalen ahnlich sind, desto mehr Uebereinstimmung für unsere Gesinnungen. Alles was mir Ihr Brief sagte über unser Wisverstandnis oder vielmehr bes Publicums seines, das sich, leider oder Gott Lob, wie mans nehmen will, nicht mehr selbst versieht, und die glücklichse Zeit zur Menschensssscher ist, hatte meine Geele anticipirt, und

An Seho' hat nun ein Ende. Sallelnja ! Ich lache jest felbft über meinen fofratie fchen Gram, daß ein Jungling wie Derber

sowach

schwach genug fenn sollte, ben schonen Seiffern bes Jahrhunderts und ihrem bon ton nachzuhuren. Weine Frende ift aber jest eben so innig, wie St. Paulus seine, da er fich über die Corinther umsonst betrübt hatte. Wir wollen uns beide im Apoll aufmuntern, unsern Lauf mit Freuden zu vollenden und darin nicht mude zu werden.

Ich lese keine Zeitungen mehr, so wenig gelehrte als politische, und habe mich jest, so gut als verschworen, zu irgend einer mehr meine Keder zu entweihen. Es hieß, daß Sie Beyträge zur Allg. deutschen Bibliothek schickten. Ist das wahr? In dem Falle möchte ich sie vielleicht ansehen. Beantworten Sie mir diese Krage so gewissenhaft, als ich Nachricht von Ihrem Ausenthalte erwarte, und Ihrem rechten Charakter, in dem Sie siehen.

Ich habe dieses Jahr, auf meine res gestas, wie Sie scherzen, ju kommen, die Wolskusst gehabt, auf meine alten Tage, des Cerasantes Meisterstück in fonte und den Maitro-Rabelais cum commentario perpetuo des le-Duchat zu lesen, den ich eben so viel Mühe gehabt, hier zu kande aufzutreiben, als Sie Ihre Reliquien zur Legende des menschlichen Geschlechts, dis mir endlich solche der Kriegsrath Schessner, unser Dichter a la Grecourt, aus der Bibliothek eines hiesigen kandedelmanns

verschaffte. Meine Krenzzüge gegen ben pythisichen Sieger find bas lette, womit ich biefes Jahr zu fronen und unsere Freundschaft zu verewigen hoffe. Mein herber, gieb ihnen Brod und Bein — mir aber kein Denkmal von Stein. Exegi . . . .

Da baben Sie, befter Freund, Anfang und Die Mittelplate laffen fich nicht finben noch suchen, ungeachtet fie freplich gesucht werben muffen und alsbann fich von felbft finden werden. Gie feben, baß Ihr Schuler ein Deie fter in Untithesen ift, Die er gern in Realis taten verwandeln mochte, aber ohne die Ml. gebra bes Rabbi Marcus Levi, eines Ochi. lers von Rant, bem ich gestern Ihren Gruß babe bestellen laffen, ben Gelegenheit eines gebratenen Safen, den ich gestern Ubend mit bem Sohne bes Molizendirectors von Berlin, Philippi, und einem feiner Ditfchiler im Englifden vergehrte, bavon letterer mir ben Safen jum Gefchent gemacht hatte. Unftatt bes Relds ging ber Rame bes pythischen Siegers. sub rosa herum.

Ich bin seit 1767 Secretaire-traducteur ben ber hiesigen Accise und Zolldirection; sing mit 16 Athr. monatlich an, brachte es mit vieler Mube zu 30 Athle. Gehalt. Jest bin ich auf 25 reducirt. Ich will aber wie Simson sterben, und mich an den Philistern der Arithmetique, politique tachen.

Ich habe 1770 ein altes Daus um 1400 Rthle. gefanft, bas mir mein Freund und Berleger Kanter jum Sans souci ausgestickt hat. Ich habe einen Sohn und eine Lochter, die, wie der Apostel Paulus seine Philipper nennt, meine Freude und meine Krone sind, und die ich Ihnen vermachen will — dignissimol damit Sie selbige erziehen, ernähren und fleiden können, werden Sie — mit Gottes Huste Ihr Vaterland und Ihren Pan wiederssehen von Angesicht zu Angesicht — verjüngt, mit einer nenen Haut umgeben, wie Sie es wünschen, und ich glaube.

190. An J. A. Cberharb.

Ronigsberg ben 7ten October 1772.

Burdigfter Freund, Ich habe vorgestern endlich einen Brief von herder erhalten, da ich eben mitten in der Arbeit war. Der ehrliche Mann hat an seinem Folianten von Brief vom ten bis jum 25ten August, seinem Geburtstage, geschrieben. Da er aber, wie alle schone Geister, ein wenig Etourderie oder Zersstreuung, ich mag nicht sagen, Unbesonnenheit besitzt, so hat er den Ort seines Ausenthalts vergessen, weil er, wie ich ihm selbst geschrieden, vermuthlich zum Boraus sieht, daß er im Korden oder in ganz Europa so befannt ist als

in Deutschland, mo febermann, wie er flagt, mit Ringern auf ibn zeigt, als wenn man fagen wollte: Hic est - ber icone Junge bes Socrates, ber ben Preis bavon geftohlen, und feinen Bater, ben alten Faunus, nicht einmal mit einem Eremplar bedacht. Er bat mir alle feine Sunden ine Ohr gebeichtet, und der Dierophant wird ihn öffentlich absolviren por ben Augen und Ohren bes gangen Bolfs, bas Amen fagen und erfahren moge, daß es noch Dries fer giebt, und damit die hofprediger des Salomons im Morden lernen mogen, nicht mehr Waffer, wie ber Engel ber Gemeinte in Laodicea, fondern Blut und Feuer ju fchreiben, wie der Prophet Elias. 3ch muß bier ichließen. um auf meinem Burean wie ein Gefpenft ju' ericbeinen.

Weil mein treuer Arbeiter und Gehülfe Berber — ich habe mich von dem mußigen Markte meines Bureau fortgestohlen, wie Sie sehen — mir meldet, daß er mit Hrn. Nicolai in einiger Verbindung steht, so werden Sie leicht durch einen andern Umschlag das Nothige zur Beförderung gegenwärtiger Einlage erseben. Ich hatte Sie gern dieser Commission überhoben, wenn ich nicht das große Zutrauen zu Ihnen hatte. Ich habe ihm geschrieben, durch wessen Vorsorge er diese Einlage erhält, und Sie werden mich nicht auf die Antwort warten lassen,

ph mein Brief citissime bestellt worden, und wo sich der einzige Freund meiner sofratischen Seele aufhalt, und auf welchem Rosenfelde oder Dornenhugel er jest weidet, damit ich ihn ohne Zeugen umarmen kann-

191. Un Berber.

Ronigsberg ben 13ten Jan. 1773.

Ich habe heute Ihren legten Brief vom zten b. M. erhalten, ba ich eben vor Verdruß und langer Weile den Anfang gemacht, meinen aleten Platon von neuem zu lefen, aber nicht weie ter als bis auf den Anfang gefommen bin.

Ihr freundschaftliches Andenken, liebster herder, ift meiner kampe Del. Es wurde mir lieb gewesen sen, wenn Sie mir den Empfang meiner Antwort bis auf das Datum bestimmt hatten, Mein ganzer Einfall durch Einschluß als Ihr Lieb, haber zu schreiben, war eine bloße Chicane, um mich an den Philistern rachen zu konnen.

Eine Beplage zu ben Denkwurdige teiten bes fel. Sofrates, von einem Geistlichen in Ochwaben ift bereits zu Ende des Novembers abgegangen, um in Schwäsische halle gedruckt zu werden. Es sollte noch im alten Jahre fertig fenn; man weiß hier aber noch nicht eine lebendige Sylbe von dem Schick fale dieser fleinen handschrift, der es vermuth. lich wie dem ersten Theile geben wird.

balb ich etwas babon erfahren werbe, und bas Rind zur Welt gebracht senn wird, werde ich gleich für Ihre Rengierde forgen.

Ich habe seit bren Monaten selbst in einer Wüste gelebt und in einer Entfernung der Welt, wie ein unreines judisches Weib. Berdenken Sie mir also nicht, wenn mein Brief diese Empsindungen des Widerwillens und der Unzufriedenheit athmet. Bielleicht ist unsere Freundschaft hierin sympathetischer, als von irgend einer andern Seite. Mein einziger Freund und Bertrauter ist unser jehiger dritter Hofprediger, Lindner, der jeht im Vorschlage zu Buch bolz Stelle ist. Dieser ist plöhlich den 4ten d. M. gestorben.

Poffentlich werden Sie das tolleste Propgramm: Selbstgespräch eines Autors eher erhalten. Ich bin aber so unglücklich, mit Leuten zu thun zu haben, die fein Gefühl, aber desto mehr Wahn besitzen; und wenn ich auf Anieen flehte um ein Paar Zeilen, so ers halte ich doch nichts als Sturm und Ungewitzter im ästhetischen Verstande. Die Göttin ein wird also auch den Ausgang dieser Arbeit übernehmen.

Ich hoffe, bak Sie für meinen Prospectum weber erichreden noch errothen, noch, wie jener Philosoph über ben Geschmad seines Efels, vor Lachen bersten werden. Ich besorge aber, daß der Scherz so naiv gerathen wird, daß die Kunstrichter sich wie die Bögel an den gemalten Weintrauben vergaffen werden, falls er ihnen nicht zu hoch ist, d. h. bitter in der Sprache der Füchse. Auch Ihre Erklärung eines Bidermannes und Freundes er, warte ich hierüber, folglich mehr als ein Redcepisse. Ich exponire Sie nicht so viel als mich selbst, und Sie sind so gut gedeckt, als ich für meine eigene Haut sorge. Weil Sie ein Popthagorder geworden sind, so spielen Sie Ihre Rolle eines olympischen Zuschauers, dis Sie es Ihrer Mühe werth sinden.

Außer bem fool of quality by Mr. Brooke, von bem ich nur erst zwey Theile im Originale gelesen, den Sie aber in der kandbibliothek zerseht und verstümmelt sinden können, hat mich kein Buch so erquickt, als Ihr Thun, mann, den ich vorigen Sonntag verschlang und mir sogleich angeschafft habe. Ich versiehe nichts von dem Kache; aber der Geist des Mannes entzückt mich, so wie mir Schlözer's Styl und Ton immer widerstanden hat, non possum dicere, quare? Busching hat durch die herausgabe dieses kleinen Phanomens, wie es Kant nennt, in meinen Augen seine Sünderer Dedicationsschrift zu den historiis selectis de main de maitre ausgesohnt.

Rach hemfterhuis Schriften bin ich im-

mer luftern gewefen. Diberot's moralifche Berfuche haben mir wie ein alt Stud Rindfleifch geschmedt, ober wie ein gaber Elendsbraten, für den weder meine Bahne noch mein Magen gemacht find.

Ich habe über Ihren anti-newtonischen Geschmack in der Optif herzlich gelacht, weil er mit meinen Grillen eine Aehnlichkeit hat. Ich bin immer der Mennung gewesen, daß das ganze kanonische System von Thorn auf optischen Ikusionen hauptsächlich beruhe, und denke noch eine Revolution zu erleben. Ich erwartete etwas von einem systeme du monde; und es war ein bloßer Auszug des Lambert, der kühn in die Wolken baut, und den Grund von Fels aberglaubig voraussest.

Des Michaelis mofaisches Recht ift ein fehr unterhaltendes und nubliches Werk. Seine Bibliothef ist das einzige Journal, das ich felbst halte und mit rechter Wolluft lefe.

Um heimzufommen auf unsere platonischen Legenden, so habe ich hente noch mit einem merklichen Rusen gelesen: yn newsburann ilrae tan ir ta kan den gene ben. Ift dieß nicht ziemlich dem mosaischen Tagwerfe ähnlich? Origines — war ein kleiner Bersuch, den ich nach den soetratischen Denkwurdigkeiten schreiben wollte. Ich weiß aber nichts mehr davon. Der Muth, davon zu schreiben, ist mir ganz entfallen,

aber die Ibee liegt mir noch immer im Gemuthe. Ich endigte den Thunmann mit dem
Gedanken, daß fich noch unendlich vieles entzissern ließe, wenn wir nicht servum pocus
wären, die mit durchlöcherten Kinnen fürlieb
nehmen. In Riga habe ich einen halben Bogen über die Genefis aufgesetz, den ich immer bedaure, verloren zu haben, so wenig
auch daran gewesen senn mag; weil er wenigflens zum Faden meines damaligen Fluges dienen
könnte. Ich glaube, daß nichts in unserer Seele
verloren geht, so wenig als vor Gott; gleichwohl scheint es mir, daß wir gewißer Gedanken nur einmal in unserem keben fähig sind.

Dieses Thema liegt mir also ebenso ftark am herzen, als Ihr guter Rame ben ber Rach, welt. Schreiben Sie alles auf, was Ihnen Ihr Damon sagt; aber laffen Sie sich Zeit, fertig zu werden, und erlanben Sie mir, wenigstens Ihr Gottsched zu fenn.

Luden und Mangel — ift die hochte und tieffte Erkenntnis ber menschlichen Natur, durch die wir und zu ihrem Ideal hinauswinden muffen; Einfälle und Zweifel — das summum bonum unserer Bernunft. Die heiden find große Propheten gewesen Ich habe mit den Briefen und den philosophischen Schriften des Cicero das alte Jahr beschlossen. Eine Defosnomie, ein Sauerteig lauft durch alle Neonen

bis in ihrer Bollendung. Beisheit if Gefühl, bas Gefühl eines Baters und eines Rindes.

Erfüllen Sie Ihr Verfprechen. Ich habe aller Autorschaft bennahe entsagt, und will mit einer Farce aufhören; besto brauchbarer hoffe ich daburch zu Ihren Absichten zu werden. Bielleicht wird die Lesung Ihres Wertes die lodernde Asche ben mir auswecken, und ich werde Ihnen meine Zweisel und Einfälle in der Stille mittheilen, um selbige, so gut Sie können, zu nugen und anzuwenden.

Glauben Sie mir, liebster Freund, daß Ihr Thema glucklich gewählt ift und immer ein großes Feld für einen nachforschenden Geift bleibt, gesetzt, daß man auch der Einbildungskraft dan neben die Zügel ließe, aber ohne den Gehorfam, die Analogie des Glaubens daben zu verleugnen.

Ich schließe auf heute, ohne zu wissen, wann dieser Brief abgehen wird, der vielleicht' so lang und alt als Ihr erster werden kann. Gute Nacht. Ed nearrur, ed diagur, galeur!

Den 24. Janner.

Es lebe der Ronig! Und jeder exulirende Preuffe fage: Amen! Amen!

3ch bin gestern in meinem Plato ben Gorgias zu Ende gekommen; aber Gott weiß am besten, wie ich die Zeit über gelebt. Daber habe ich diesen Brief weber fortsegen noch zu-

machen können. Bielleicht kommt ihm das Selbfigespräch juvor, das ich mit letter Post erhalten. Ob es an seine Behörde zu rechter Zeit gekommen, weiß ich nicht. Mest den Sie mir den Tag des Empfangs und schreiben Sie mir Ihres herzens Gedanken als ein Nachbar mit Rath — aber nicht als ein falsscher Preusse noch deutscher Bistölpel, der in der Nachbarschaft von Bestphalen lebt, wie ich von Vommern.

Die Zeit befehre uns alle, und eine beffere rechtfertige ben Ronig und bie Unterthanen feis mes Reiches, fie fenen nahe ober fern!

# Bon Berben

Den 9- Mary 1773.

Seftern fpat bekomme ich Ihr Selbstgesprach, liesber D., und ich schiete, weil die Post von hier schon weg war, einen Erpressen nach Minden mit diesem Briefe. Recepisse und Stelle aus dem — hämischen kann ich's nicht nennen, aber composéen — Briefe Ihres M. Collius ist baben die Hauptsache. —

Absalon und bas Weib von Thekoa ift bas einzige, was bicht vor meiner Thur liegt. Ihre gute, ehrliche, freunbschaftliche und, mit Schande sage ich's, patriotissche Absacht ift außer Zweifel; auch wie die Absacht aussgeführt, wenigstens ausgebruckt worden, kann mich noch nicht irren, weil ich noch von der lateinische deutschen

Arfchrift nichts als burch ben Spiegel frn. Ricolai's gea feben; aber, liebster f., wie? und was es auch fen?

Biffen Gie, wie mich bie Sache grange? Db ich Luft ober Unluft habe, außer meiner allenfalls geiftlichen, noch irgend eine anbere Figur zu machen? Db ich frans gofffche Atabemien u. bgl. munfche, lobe, liebe, ober haffe, verachte und aus der Belt vermunsche? - Und wenn bas alles wenig ausmacht, weil es bloß mich betrifft, habe ich teine Gemeine, bie ich schonen, feine Collegen, bie ich bermeiben , teine Pflichten , bie ich weber mit Geruchten noch Pratenfionen, gu benen ich auch nur ben Ramen bergabe, entweihen muß? Wie, wenn ich auf bem lieben ganbe, wo von bem allem niemand in meiner Beerbe mußte, ober ein Bort verftanbe - aber ift nicht Roab, ber Cobn Beruja, eben unmittelbar vor und neben Ihrem Freunde? Sind alle Menschenzungen, bie fcmaben, auch an Menschenkopfen, bie benten? Und wer weiß es mehr, als Dien Dan hoam, baf ein Geiftlicher boch gewiß nicht blog Bemb und engen Leibrod, fonbern auch weite bulle brauchet, fich zu beden, und mo nicht breiter, boch unfichtbarer ju erscheinen, als er ift? Uebers bem, ift bieß nicht eben bie Beit meiner Rrifis, bennahe mochte ich fagen, aufe Leben? In bivio, trivio constitutus, wie Rnabe Bertules, ober gar in ber Bufte ber vierzig Tage.

Was ich mit all bem will, weiß ich felbst nicht. Ihnen Rath geben, Warnung geben, Aufmunterung geben? Eines so wenig, als zweites und brittes. Mich auszulassen bitten, flehen und befehlen? auch nicht; benne wie gesagt, noch sehe ich nichts als in Ricolais Laterne; und wenn ich's auch thate, wurden Sie mir folgen? — Also freylich nichts, als tocum loquere, to auch, tibi obtempera — nur schonen Sie Ihren Freund! Seine kleine Provinciallage und Krisis! Sein Ume! Schonen Sie's, liebster D., nach allen Dimens sionen und Inversionen der Methode, des Zwecks, ber Mittel!

Ich habe nach Ihrer Schrift gedürstet, und Tag und Racht geträumt — und ben Magus gescholten in meinem herzen, daß er selbst in Wegen und Bestellungen solche krause, anomalische, allegorische Figuren liebt, wo doch Er nur allein das Ganze übersieht und sich denkt, ben Allen aber, die bloß ihr Endchen von Gränzlinie vor der werthen Nase haben, nie die gedachte Wirkung ersteicht wird. Alles das vom Ansange des Februars an, da ich Ihren Brief besam und harrete. — Und siehe da, kommt doch nur Ein Schatten, und dazu ein Schatzten, vor dem ich tremula anus selbst zittere. Kann ich benn nicht das Stück, ehe es gedruckt wird, zu sehen beskommen? Da es boch schon die Coelii etc. (welche Kette hängt nicht an diesem zc.!) gesehen haben? Ein gutek Einsal, liebster H. Königsberg ist ja so nahe!

Aber falls bas alles in vanum et irritum mare, foonet felbft Gurer wenigftens, mein herr und Freund !

bas man euch nicht ein Prytaneum gebe, bas schon lans ge zweiselsohne errichtet ist, und bas viele große Leute besessen und bewohnt haben. Ich muß schließen, liebster D., und bitte biesen ganzen Brief in die Pracordien Ihres hier vog zu schließen, mich ferner zu lieben, und, wenn Sie auch allen meinen Rath verschmaben, ihn wenigstens zu überlegen.

192. In Berber.

Ronigsberg ben 20. Marg 1773.

Ich frene mich, daß Sie in Ihren Mantel und Aragen so verliebt sind. Sehen sind meine Muse nicht für Potiphars Weib an. — Wo fange ich an, wo höre ich auf? — Ich erhielt eben auf dem Bette, wo ich meine Mitstagsruhe hielt, Ihren Brief, liebster herder. Run Gott Lob, daß Sie einmal das Selbst. gespräch erhalten haben, und daß M. Edlins der Mann ist, dem Sie diese Verbindlichkeit haben. —

Sa! Sa! die frausen, anomalischen, allegorischen Figuren find mir jum Element geworden, ohne das ich weder athmen noch denfen fann. Da Sie mich für Potiphars Beib
ansehen, warum soll ich nicht unseren romischen Correspondenten mit Jael's Beib vergleichen? Milch gab fie, da er Baffer forderte,
und Butter brachte fie darin einer herrlichen Schale. — Ihnen durstete, hochwohlwurdiger Freund,

nach bem mafferigen Selbfigefprach, und, fiehe, Sie erhalten zugleich eine fette Antwort, nebft einem Ragel und einem Schmiedehammer, ber Ihnen ein fleines Sauptweh zugezogen.

Mein lieber herber, Sie beleidigen bie Freundschaft durch nichts so fehr in meinen Augen, als durch das Geheimniß, das Sie mir von dem Ramen und dem Bilbe Ihrer Liebe machen. Wie heißt das poetische Mad, den, das Sie gefesselt? Ift ihr Name ein Geheimniß? und ihr Stand, und ihr Auge, und die Farbe ihrer haare, und alle die taufend Rleinigseiten, die den himmel auf Erden im herzen eines glucklichen Liebhabers schaffen?

Waren Sie vier Wochen eher mit Ih.
rem Gesuch gekommen, so ware ich vielleicht schwach genug gewesen, Sie zum Depositar meines verdeckten Gerichts zu machen — aber unter Bedingungen, die Sie mancher Versuchung des Fleisches ausgesetzt haben würden, deren Sie gegenwärtig aller überhoeden seinen Sonnen. Mein Manustript ist aber nicht so verklärter Natur, daß es an zwen Orsten zugleich deponirt senn kann. Meines Wissens giebt es gegenwärtig nicht mehr als ein ein zie ges Exemplar auf der Welt; und alles Geräthe dazu habe ich eigenhändig verbrannt. Sorgen Sie nicht; die Coelii und die ganze

7

Rette, bon ber Sie traumen, haben nichts ge-

Folgendes ift vermuthlich mein letter Bentrag ju unferer gelehrten und politischen Zeitung. hier haben Sie alles, was in diesem Jahre von meiner hand ift.

Nro. 14. Montag den 15. Febr. 1773.

Diefe zwen Bogen find, wie es heißt, gebruckt in ber Unterwelt mit D. Fauftens eigener Sand und unter seinem Mantel; enthalten außer bem, was ihre Aufschrift anzeigt, bas Concept von bem Briefe eines Chinesers, ber sich Mien-Manhoam nennt, an einen berühmten Berleger in B.

Nro. 21. Donnerstag ben 11. Marz.

An ben Magum in Rorben hausfäßig am alten Graben zu Königsberg.

Diefes ist eine Antwort bes M. Colius Serotinus an ben Chineser Micn = Man = hoam, und koftet, als eine hanbschrift, bie NB. keineswegs gedruckt ist, einen Dimpf.

Daß ich Ihre gartliche Bitte, geschont gut fenn, jum voraus erfüllt habe, bekennen Sie felbst, weil in dem ganzen Dinge nichts als eine einzige frause, anomalische, altegorische

rische Figur vor Ihre Thur gelegt worden; ohne daß dadurch weder Ihrer Gemeinde, noch — (Freund, schreiben Sie mir mit erfter Post ihren Namen, oder es fommt jum Brude) das geringste Scandal juwachsen fann.

Ihre Provincial Lage, Ihre Arifis, Ihr 21 mt find frensich noch große Problemata für mich. Ich werde alle meine Magie aufbieten, um im Lande ber Schatten nicht anzustoffen.

Die M. Coelii muffen entweber ihres Sande werte Lugner ober Dropbeten fenn, bag fie mir folde ungeheure Projecte andichten bon benen ich eben so wenig weiß, als jener Theaterbeld von feiner poetifchen Alber, ober vielmehr profaifden Starfe. Unterbeffen ift es mir lieb, bas bas icanbliche Capitel vom Datriptismus nicht aus Ihrer driftlichen Moral gang befect gu fenn icheint. Eben bas Drutae neum, womit Gie mir broben, muniche ich mir, wenn es nicht andere fenn fann. - Der innete oder unfichtbare Ebeil meiner fleinen Antorichaft mochte wohl immer ber berrlichfte bleiben, und mich wegen aller der fleinen Ungemachlichkeiten, benen die Außenfeite noch ansgefest fenn mochte, troften und belohnen.

Saben Sie fich auch icon aus der histoirs philosophique et politique des indifchen Sandels erbant? Sie ift des Gasterie Malers. Rapnal murdig, und sieht ihm ahnlich; besondere, wenn Sie vom britten Bande anfangen, wie der Autor feine Arbeit damit angefangen in haben icheint.

Lefen Sie ja Rlinfers Reifen. Ich habe meines herzens Freude an diefem Buche yehabt, mitten unter einem Fluffieber und farten Schnupfen. Die Borrebe und die Roten haben mich an Ihren Claudius erinnert.

Ich danke Ihnen nochmals, liebster herber, für die Copie des serotinischen Briefes, nachdem ich ihn noch einmal gelesen. Wir fehlen alle mannigfaltiglich, und diese Herren glauben sich nie in ihrer Politif zu verrechnen. Genn Sie ruhig, besuchen Sie ofter den alten Magum in Norden. Buckeburg und Königsberg sind ohnedres Gränznachbarn. Leben Sie wohl, träumen Sie von Ihrem Nädchen, und eben so sanst von

Ihrem Samann.

193. An Friedrich Ricolal zu Berlin. Königeberg den 7. Jun. 1773.

Ein ftarkes Fluffieber, das endlich in ein brentägiges ausschlug — vapeurs, gleich ben Wolfen, die nach dem Regen wiederkommen — meine lectiones cursoriae im Tenophon, womit ich Gott Lob vorige Woche fertig geworden bin — und mancherlen Rleinigkeiten mehr haben mich bisher verhindert, Ihnen zu mel-

ben, daß ich ben zen Mai bas angenehme Undenken Ihrer Freundschaft und Aufmerksamkeit nebst Dero Zuschrift bom abten April mit viel Verznügen erhalten habe-

Den De Sebaldus babe ich icon zwenmal gelefen, und gegenwartig einem Freunde gee lieben, bin alfo sine libro nach dem Sprach. wort, auch überhaupt ber alten muffalischen Regel noch tren, mit dem Ende ben Con bes gangen Studes abzumarten Der poetifche Erfindungegeift des Berausgebers ichimmert ben Der fluffigen Simplicitat bes hiftorifchen und recitativifden Stols nur befte ftarfer, in bie Augen. Ich zweifle nicht nur, fonbern bin Stock - nub Damm - unglaubig an alle bie geschriebenen Urfunden, auf die Gie fich mit einer fo ehrlichen Miene beziehen. Mis ein Mann bon Ginfing und Bolitif werben Sie langft die Borficht gebraucht haben, den herrn von Thummel ju bestechen, um nichts von den Kamilien. Geheimniffen der Bilhelmine gu betrathen, bie niemand beffer ale er wiffen fann. Ja, wenn fich auch ber Beift ber verflarten Wilhelmine burch Beschwörungen und voces sacras herauf ober herunter locken ließe, fo wurde doch ber bloke eiferne, dithprambifche Rame bon grau Magifter Rothankerin ihre electrifche Ericeinung berichenchen. Sed vetant leges Jovis.

Wie ift es in aller Welt möglich, daß folthe und folche Meynungen in dem Herzen eines so burchtriebenen Erusianers und Bengelisten, als Ihr M. Sebaldus den Documenten jufolge gewesen sehn soll, haben wurzeln köhnen?

Ich will aber, Sochstzuehrender herr, aus Freundschaft fidem implicitam jedem Berdacte borziehen, daß Sie und irgend eine Uebersseung von Mémoires pour servir à l'histoire tourante de l'Allemagne littéraire untergeschoiben haben.

Das erste' Mesbuch, wornach ich geeisen werde, wird wohl der spstematische und beredite Albt and Westphalen senn. Gote gebe, das de laste Landsleute des Mien Man Doam an den Pranger siellen moge! Sie haben mit ihrem heiligen Consucins manchen weisen Europher geäst und ihm eine Nase gedreht. Die Reckierches über die Umericaner haben mich mehr getigelt, als mich die Borlesungen jenes blinden Englanders über die Optis wurden in Erstaunen gesett haben.

Sie werben feine Zeile mehr von mir febben bis nach Empfang bes zweiten Theiles Ihres Sebalbus.

294. An ben Buchfanblersbing in Mistau, Königsberg ben 19ten Jul. 1773.

— Ich habe vorige Woche die Oden und Artem poeticam mit ihren 14 Commentatoren zu Ende gebracht, und mache eine kleine Paufe, um mit den Sermonen und Epifteln fortzwfahren. Machen Sie doch, daß ich den Bent-lepschen Horaz bekomme. Wenigstens will ich die Ehre haben, der einzige in Konigsberg zu fepn, der diesen Autor ausstudirt. —

### Bon Berber.

Buceburg ben 21. Jul. 1773.

Ich bin Ihnen, liebster Hamann, einen Brief schuls big, ber aber jest nichts enthalten soll, als, baß ich lebe, gesund und froh, und Selban der bin. Caros line Flachsland, jest mit Ehren zu melben, herber, ist ber Name meines Weibchens; und was übriges Erkuns bigen betrifft, können Sie, mein alter, lieber Pan, leicht benken, baß das alles nicht so leicht zu sagen.

Blauaugig wie bas himmelezelt,

Ein schwebenber Engel auf biefer Welt, und wie das weiter heißen mußte; aber Sie wiffen, hintennach macht man keine Berse; da fingt man bie vorigen ab; und also lebe ich, wenn alles um uns 2c. ware, wie es seyn follte, engelfroh und frohlich. Daben auch vom Unfange unserer Bekanntschaft so viel liebes Areuz gleich beibe gemeinschaftlich erbulbet, daß, wie ich spricht, erkenntlich und frengebig bafür ju senn. Ich fam ihm bas Zeuguiß geben, daß ich ihm unter bren Berlegern bas Beste gonne, und daß er gulben ist, wenn ich die übrigen für arger als Blep schelten muß.

Bor einer Stunde habe ich die Rachricht gehort, daß der Laienbruder gestern oder heute nach Petersburg durchgegangen, ohne sich um sein Geschöpf, den Magum in Rorden, befümmert zu haben. Roch bin ich nicht gewiß, ob ich es ihm verdenken oder übersehen soll-

Ich glaube, liebster Freund, daß Sie es Diesem Briefe werden ansehen können, wie sehr mein Kopf mit Grundeis geht. Doch will ich Ihre heurige Ruhe nicht stören mit meinen Grillen.

Die fliegenden Blatter von deutscher Art und Aunst haben mich, wider alle meine gegenwartige Gewohnheit, eine halbe Nacht gefostet. Etwas nur von Ihnen darin? Ich menne, das meiste ware von Ihrer hand. Melden Sie wir doch, was Ihnen und jedem darin gehört. Das Stuck von deutscher Banart schien mir auch ganz in Ihrem Styl zu seyn.

Wiffen Sie nicht den G. im deutschen Mereur? Er hat mich den Vater der nenen Kunftelenen genannt. Der Vorwurf wegen Schnörfel paßt zum Gegenstande. Bey Ihrer neuen Autorschaft halte ich aber eine Verleugnung Ihres Styls für eine wesentliche Bedingung, Ihre Absicht zu erreichen. Ihr Gegensat eines Arzetes, ber selbst Hulfe nothig hat, macht mich nicht beforgt. Sie konnen Ihre bithyrambische Schreibart vielleicht ziemlich entschuldigen und rechtfertigen. Die Bedürfnisse meiner Dunkelheit werben vielleicht von selbst aufhören. Doch hierüber kunftig mehr.

Desfeld und Leffing haben mir sehr geschmeichelt, und ersterer hat mich wegen seiner Enthaltsamseit von aller Consequenzmacheren u. s. w bis zur Bewunderung gerührt. Es gehört in meinen Augen eine außerordentliche Ueberwindung dazu, sich an den bloßen Buchstaben zu halten, und alle Leidenschaft ben Untersuchung der Wahrheit und Widerlegung bes Jerthums zu verleugnen.

Es ift eine Legende hier, die durch Briefe aus Berlin bestätigt worden, daß der sofratiofed Apologist durch ben Schwaben um eine herrliche Pfrunde in Charlottenburg gefommen. Seine guten Freunde haben mich zweileich zu meiner Beruhigung versichert, daß feine Prediger. Gabe sehr mittelmäßig und darunter sen.

Die lettre perdue d'un sauvoge du Nord ift endlich fertig, muß aber die Quarantaine und darnach ihr Schickfal abwarten. Doch nichts mehr von meiner Autorschaft.

# 196, An herber.

Ronigsberg ben 21. Mug. 1773.

Liebster Consistorialrath und Freund Derder, Dr. Kanter überbrachte mir Ihren letten Brief sine die et consule, da ich eben wegen einer hypochondrisch politischen Plage bettlägrig war. Bergeben Sie mir, daß ich heute noch fürzer senn muß, als vorgestern. Ich weiß nicht, was mir sehlt; so ist mir zu Muche. —

Der Titel zu Rlopftock's Subscriptionsversuch hat all mein Blut in Wallung gebracht,
nachdem ich das Compliment an mich in seinem Briefe an hofprediger Lindner gelesen
habe. Ich bin der erste gewesen, der unterschrieben und auf Werbung ausgegangen. Diese Idee ist eines Rlopstock wurdig, sie mag
von ihm behandelt werden wie sie wolle.

Den Bood hatte ich nach Durchlaufen ber Borrede juruckgelegt, um ihn zu behalten und ben Gelegenheit zu lefen. Ihr Wint hat mich neugierig gemacht, ihn bis auf die Salfte durchzugehen. Ich habe mehr Aufschluß über das Original Genie in ihm gefunden, als im ganzen Duff.

Saben fie benn den M. Sebaldus Nothunfer nicht gelesen, daß Sie mir nicht ein Wort von ihm schreiben? Wie lächerlich ist unfere Erwartung gewesen! In dem deutschen Mercur ist er angenehm gestriegelt worden, wie natürlich; Mulus mulum. — Der Einfall ist so drollig, daß die Ausschnung nicht bester, als sie ist, hat gerathen können. Eine Antwort pro M. Coelio, der sich selbst widere legt und abstrafen muß.

Wenn der Here zu Kadmondor fein Proces gemacht werden wird, so giebt es in unferm Jahrhundert fein höllisches Kener mehr. Aber fein Amanuensis in ganz Norden, der das glühende Eisen anfassen will. Ich habe nach Ihren Gegenden geschrieben, und heute den ziten Tag, umsonst eine Antwort erwartet. Was aus Henrich Schröder's, des berühmten Schulehrers mit einem Auge in der Weißgerber, Gasse, ausserdentlichen Betrachtungen über die Orthographie endlich werden wird, bin ich gar nicht im Stande abzusehen. Soll man ben solchem Hauskrenz nicht hypochondrisch und melancholisch werden?

Reben meiner Aro. 758 am alten Graben, hat seit acht Tagen die octropirte Salz.
und Seehandlungs-Compagnie ihren Sig genommen. Das Schild hängt schon ans, und
eine Schildwache wird nächste Woche auch erscheinen. O Tempora! Mein Hänschen wird
wohl eine Appertinenz des Lepiathan werden.

Diefen Angenblitt ging bie Rotte mein Fenfier vorben-

O Apollt nur so viel Luft, daß ich Luft
ichopfen kann. Unter diesen Dithyramben ober Hieroglyphen ist es Zeit, Sie zu umarmen, und mich Ihnen und Ihrem Carolinchen so gut ich kann zu empfehlen.

## 197. In Derber.

Ronigsberg ben 13. Rov. 1773.

Diefen Angenblick, um 7 Uhr Abends, verläßt mich Ihr Freund Merk, ber im größten Sturme es sich hat einfallen lassen, vom Roßgarten bis nach bem alten Graben eine Ballfahrt zu thun, um ben alten Ziegenpropheten im Norden zu sehen. Nun Gott gebe ihm eine glückliche heimkunft nach seiner herberge. Ich verlange sein Reisegefährte nach dem Roßgarten nicht zu senn; nein, lieber nach dem Pays de Vaud über Bückeburg, um die Frau Consistorialrathin herder kennen zu sernen, und ihr mit brittischer Frenheit Wange und Stirne zu fussen.

Run Sie arbeiten vermuthlich an Ihrem Chef d'oeuvre, baß sie Ihrem alten Freunde Hamann seit so langer Zeit nicht geschrieben haben. Es sep ein Männlein oder ein Frau-lein, so hoffe ich sein Pathe im Geist zu sepn. Ew. Sochehrwurden werden die Gießkanne für

bie kleine Pflanze nicht vergeffen, und, als ein trener Arbeiter im Weinberge, fich wentiger nin die allgemeine dentsche Bibliothek bestämmern, von der ich das neueste Aupfer unsferes Landsmanns gesehen habe, ohne noch den Inhalt gelesen zu haben, der voller herberischer Soldsismen sen soll.

Ep, liebster Freund, nehmen Sie sich für ben alten henrich Schröber, in der Weißgerbergaffe wohnhaft zu Pisa in Preußen, in Acht, daß er sich nicht in den Sinn kommen läßt, außerordentliche Betrachtungen über die Erymologie und Syntax feiner deutschen Mutstersprache zu schreiben. Doch der gute einaugige Enklope sieht zu Ihrem Glück über die Rechtschreibung nicht wett hinaus.

Formido male

Ne ego hichomen commutem meum et Quintus fiam e Sosia.

Amphitr. I. 1.

Rachdem ich lange genug den Offensiverieg gespielt, werde ich wohl andere Wafen fen und Maßregeln zu meinem Defensiv. Plane ne nehmen muffen. Als ein alter Schachsieler werde ich mir Ihr Nachbar mit Berdacht im Nothfalle gewärtig senn, weil ein Zuschauer immer bester fieht, als ein Mitmacher.

Antworten Sie boch unferm alten Schwager, in ber Postsprache zu reden, ber Ihnen Ihr Stillschweigen übel nimmt. Sie fennen bas irritabile genus ber herren Berleger unsers Jahrhunderts.

198. In g. C. von Mofer.

Ronigsberg ben 1. Dec. 1773.

Em. nuterwinde ich mich noch mit einem Brief ju verfolgen, der wenigstens so vernunftig und bescheiden, senn wird, Dieselben auf Ihrer noch im Norden zu vollendenden Erpedition bis nach Dero heimath zu begleiten und daselbft eine mussige Stunde ab-

sumarten.

Die Berzweisung und Besäuzung über ber falschen Rachricht, daß Ew. den 27. v. M. des Nachts durchgegangen, und die ganz überraschende und gleichsam mir vom himmel gefallene Freude über Ihre wirkliche Ankunft, haben mein bereits überspanntes Nervenspstem dergestalt erschüttert, daß ich von einem halben Wahnstun, (worin ich un nichts als den treuberzigen Laienbruder denken, sein corpus delicti, und seinen deutschen Nationalgeist habe lesen können —) endlich, Gottlob! diesen Morgen glücklich erwacht bin, um dren Bogen seliciter zu kassiren, die ich gestern in momentis, die ich selbst nicht für lucida erkennen

fann , angefangen hatte. So viel wird genng fenn , auch gegenwartiges gn entschuldigen.

3ch bin leider ! ein unwurdiger Angenzeuge gewesen, wie bodlich Em. am erften Udvente. fonntag den preufifchen Gabbath burch einen unerlaubten Schleichhandel mit bem Auswurf unferer Ruften entheiliget haben, aber auch augleich von Dero paffiven Großmuth gegen Die Spisbuberen unferer activen Colporteurs und haustrer, wodurch ipso facto aller Gerechtigfeit ein Benuge geschehen. Eros meines altlutherischen Sturmeifers gegen alle gua te Werke unserer trautesten Moral und Bolitik fann ich es nicht bergen, bag ber, wegen eines Friedensbruchs unferes beiligen Sab. bathe, sollicitus reus in eben berfelben Stunde einen armen Befeffenen von feinem incarcerirten Sag, Groll und Todtfeindschaft gegen alle Excellenzen und Rrafte ber Ober - und Unterwelt balb entzaubert, und burch ben Unfang biefer Sinnesanderung vielleicht die Thur feines funftigen Glucks, und eines unaus. lofdlichen Gelächtere im Olomo über bie vereitelte Schabenfreude unferer Polizenwachter eroffnet bat.

Meine beiben Aufwartungen bezogen fich hauptsächlich auf ein Mfct. in der Tafche und einen Sandel in potto, über die ich mich ohne alle jungfrauliche und fceifchellerifche Schambaftigfeit nunmehre erflaren fann und will.

Em. baben bie Gnabe gehabt an meiner unfichtbaren Untorschaft ben innigften Untheil ju nehmen, und aus einem mir nachbrucfliden Binte barf id Diefelben unter biejenigen Lefer jablen, beren Benfall bas Del meiner Lampe werben foll. 36 bin gegenwartig ale Tem Unfeben nach mit meinem gangen Offenfiv. Plane fertig und verspreche mir weit mehe Leichtigfeit, im Ball ber Doth mich zu befenbiren ober zu techtfertigen. - Des Sofrates Beruf, die Moral aus dem Olymp auf Die Erbe ju verpflangen, und ein belphisches Drakelfprudiein in praktischen Augenschein zu fe-Ben, fommt mit bem meinigen barin überein, daß ich ein boberes Beiligthum auf eine analogifche Urt ju entweihen und gemein maden gefucht, jum gerechten Mergernig uns ferer gugen . Schan- und Mautpropheten. Rurs alle meine Opuscula machen gufammengenom. men ein alcibiabifches Gebaus aus. Teber. mann hat fich uber bie Bacon bes Sages ober Plans aufgehalten, und Riemand an bie ale ten Reliquien bes fleinen lutherifchen Catechis. mus gedacht, beffen Schmad und Rraft alleitt bem Babit und Turfenmord jedes Aeons gewachsen ift und bleiben wird.

Der treuherzige Laienbruber hatte mich bennah zu früh errathen, indem er gar zu weit und tief sah. Was die Ungezogenheiten betrifft, die er mir vorwarf, so waren selbige gewiß nicht auf ihn gemunzt, sondern seine Großmuth, von der ich eben so wenig ein Wyop als er meiner guten Absicht gewesen, war eben das Alas des Ablers.

Bie gefagt, bas Mfet. mar in ber Cafce, und ich brauche es gar nicht mehr, weil ich meine Abfichten jum Theil erreicht habe, und ohne felbiges erreichen fann, wenn es ein boberer Bille ift. Es find wenige Blatter, welche ben himmels. und Nationalfirich nicht verleugnen. Alles ift local und individuel, Das heißt, fo abstract als moglich, und bas gute Ding bes Salzes berricht mit lafonifcher Rrengebigfeit. Das Thema betrifft meine Rimangen, und einen Unterschied bon 5 Rtblebes Monats, Die mir von ber arithmetique politique du Siècle, sans rime et sans raison geftrichen worden. Es ift im Grunde nichts als ein Brouillon, im Weinmonat 72 gefdrieben, und so alt fur mich, bag mir edelt es anausehen. Der trenbergige Laienbruder, wenn ibm der herr und Staatsminifter Zeit bagu lagt, murbe biefe Reliquie, fo wie fie ift, annehmen, die einzelnen Botte, fo immer fehlen follen, ergangen, und mir ben Bele

genheit einer nicht ju eilen nothig habenben Depefche ben gangen fleinen casum mit feinem consilio medico en gros ober en détail wieder einbandigen laffen - bloß jum Beften meiner funftigen Arbeiten und Lucubrationen, wenn Gott meine Augen baju erhalten Meine ubrigen Grunde Diefes fur den Mund eben fo fuße, als fur die Berbauung grim. mige Buchlein ju unterbrucken, wird vielleicht ber Augenschein jum Theil lebren, wenn mich meine gange Urtheilsfraft nicht verlaffen bat, worüber ich eben fo gerne wünschte verfichert Ich wiederhole, baß es nichts als ein Entwurf ift, ben ich meber mehr ansehen noch ine Reinere bringen laffen fann, ba mein ungludlicher Bruder über Jahr und Sag nicht mehr die Reder für mich anfest, fondern feine gange Beit auf bem Bett ober in feiner Belle gubringt. Genng uber bas Biel und bie Schule meiner Autorfcaft, Die mir tofflicher find als alle Bufalligfeiten berfelben.

Bott bem Mfet. in ber Tasche auf ben Sandel in petto zu kommen, so betrifft selbis ger ben Autor selbst, und zwar in essigie am öffentlichen Pranger. Ich traue bem trenherzigen Laienbruder so viel christliche Liche und Barmherzigkeit gegen bas Werk seiner Hande, ben Magum im Norden, zu, als Rizpa die Tochter Aia und der Ronig David nach 2

Sam. XXI. an ben Gebeinen Saul und Jonathan erwiesen Die ganze geheime Geschichte ift folgenden Inhalts:

Eine der feltsamften Leidenschaften, die fic aus einer Solle auf Erden fur mich in einen irdischen himmel verwandelt, trieb mich von meiner fruchtlosen Wallfahrt zu einer noch weit fruchtloferen, nach Eurland, und ich war im Beariff bem mitkfamen und ben mir borauglich lebhaften Grundgefete ber Gelbfterhal. tung alles aufzuopfern. Bor Diefer letten Reife hatte ich ben frommen und etwas findischen Einfall, mich fur meinen fel. Bater fo treu als moglich abmalen ju laffen in puris naturalibus mit einer mir unentbehrlich geworbenen Macht auf meinem von Jugend auf fahlen Daupte. Meine treue Samabrnade, die Mutter meiner lieben Rinder, batte Befehl, diefes Bild an meine Ochlafftelle aufauhangen.

Ben meiner letten heimfunft nach meines fel. Baters Tode, machte auf dieses Gemälde der jetige Lotterie. Director Kanter, als mein doppelter Gevatter, gewaltthätigen Unspruch Dieser treulose Berleger, wie alle feine Brüder, (ohngeachtet ich in meinem Lesben mit keinem einzigen im eigentlichen Berfande gehandelt) hat anstatt seines eigenen Schlafkammerchens, wofür ich bestimmt war, mich in seinem Laden, der der größte in ganz

Wie ist es in aller Belt möglich, daß folthe und folche Meynungen in dem Berzen eines fo durchtriebenen Erustaners und Bengelisten, als Ihr M. Sebaldus den Documenten zufolge gewesen sent soll, haben kourzeln köhnen?

Ich will aber, Sochstzuehrender Serr, aus Freundschaft fidem implicitam jedem Verdachte borziehen, daß Sie uns irgend eine Ueberssehung von Mémoires pour servir à l'histoire Courante de l'Allemagne litteraire untergeschoi ben haben.

Das erste Meßbuch, wornach ich geeisen werde, wird wohl der spstematische und beredite Albr ans Westphalen senn. Gote gebe, daß de laste Landsleute des Mien. Man Daam an den Pranger kellen moge! Sie haben mit ihe rem heligen Confucius manchen weisen Europhaer geässt und ihm eine Rase gedreht. Die Reckerches über die Americaner haben mich mehr gekigelt, als mich die Vorlesungen jenes blinden Englanders über die Optis würden in Erstaunen gesett haben.

Sie werben feine Zeile mehr von mir febben bis nach Empfang bes zweiten Cheiles Ihres Sebalbus.

294. An den Buchfändler Sing in Mistau, Königsberg den 19ten Juk. 1773.

— Ich habe vorige Woche bie Oben und Artem poeticam mit ihren 14 Commentatoren zu Ende gebracht, und mache eine fleine Paufe, um mit ben Sermonen und Spifteln fortzwfahren. Machen Sie doch, daß ich den Bentelepschen Horaz befomme. Wenigstens will ich die Ehre haben, der einzige in Konigsberg zu sepn, der diesen Autor ausstudirt. —

## Bon Berber.

Buceburg ben 21. Jul. 1773.

Ich bin Ihnen, liebster Damann, einen Brief schuls
big, ber aber jest nichts enthalten soll, als, bas ich
lebe, gesund und froh, und Selban ber bin. Caros
line Flachsland, jest mit Ehren zu melben, herber, ift
ber Name meines Weibchens; und was übriges Erkuns
bigen betrifft, konnen Sie, mein alter, lieber Pan, leicht
benken, bas das alles nicht so leicht zu sagen.

Blauaugig wie bas himmelszelt,

Ein schwebenber Engel auf biefer Welt, und wie bas weiter heißen mußte; aber Sie wiffen, hintennach macht man teine Berse; ba fingt man bie vorigen ab; und also lebe ich, wenn alles um uns zc. ware, wie es seyn follte, engelfroh und frohlich. Daben auch vom Unfange unserer Bekanntschaft so viel liebes Areuz gleich beibe gemeinschaftlich erbulbet, daß, wie ich fpricht, erfenntlich und frengebig bafür zu fenn. Ich fam ihm bas Zeugniß geben, baß ich ihm unter bren Berlegern bas Beste gonne, und baß er gulben ist, wenn ich bie übrigen für årger als Blep schelten muß.

Bor einer Stunde habe ich die Nachricht gehort, daß der Laienbruder gestern oder heute nach Petersburg durchgegangen, ohne sich um sein Geschöpf, den Magum in Norden, bekummert zu haben. Noch bin ich nicht gewiß, ob ich es ihm verdenken oder übersehen sog.

Ich glaube, liebster Freund, daß Sie es biesem Briefe werden ansehen können, wie sehr mein Kopf mit Grundeis geht. Doch will ich Ihre heurige Rube nicht fibren mit meinen Grillen.

Die fliegenden Blatter von deutscher Art und Aunst haben mich, wider alle meine gegenwartige Gewohnheit, eine halbe Nacht gefostet. Etwas nur von Ihnen darin? Ich menne, das meiste ware von Ihrer hand. Melden Sie mir doch, was Ihnen und jedem darin gehört. Das Stuck von deutscher Banart schien mir auch ganz in Ihrem Styl zu seyn.

Wiffen Sie nicht den G. im deutschen Mereur? Er hat mich den Vater der nenen Kunfteleven genannt. Der Vorwurf wegen Schnörkel paßt zum Gegenstande. Bey Ihrer neuen Untorschaft halte ich aber eine Verleugnung Ihres Styls für eine wefentlich Bebingung, Ihre Abficht zu erreichen. Ihr Gegensaß eines Urzets, ber selbst Huse nothig hat, macht mich nicht beforgt. Sie können Ihre dithyrambische Schreibart vielleicht ziemlich entschuldigen und rechtfertigen. Die Bedürfnisse meiner Dunkelheit werden vielleicht von selbst aufhören. Doch hierüber kunftig mehr.

Desfeld und Leffing haben mir fehr gesichmeichelt, und ersterer hat mich wegen seiner Enthaltsamseit von aller Consequenzmacheren u. s. w bis zur Bewunderung gerührt. Es gehört in meinen Augen eine außerordentliche Ueberwindung dazu, sich an den bloßen Buchstaben zu halten, und alle Leidenschaft ben Untersuchung der Wahrheit und Widerlegung des Jerthums zu verleugnen.

Es ift eine Legende hier, die durch Briefe aus Berlin bestätigt worden, daß der sokratische Apologist durch ben Schwaben um eine herrliche Pfrunde in Charlottenburg gefommen. Seine guten Freunde haben mich zweileich zu meiner Bernhigung versichert, daß feine Prediger. Gabe fehr mittelmäßig und daw. unter sep.

Die lettre perdue d'un sauvege du Nord ift endlich fertig, muß aber die Quarantaine und darnach ihr Schickal abwarten. Dach nichts mehr von meiner Autorschaft.

Diefen Angenblitt ging bie Rotte mein Fen-fer vorbep.

O Apollt nur so viel Luft, daß ich Luft schöpfen kann. Unter diesen Dithyramben ober Hieroglyphen ist es Zeit, Sie zu umarmen, und mich Ihnen und Ihrem Carolinchen so gut ich kann zu empfehlen.

## 197. In Berber.

Ronigeberg ben 13. Rov. 1773.

Diesen Angenblick, um 7 Uhr Abends, verläßt mich Ihr Freund Merk, der im größten Sturme es sich hat einfallen lassen, vom Roßgarten bis nach dem alten Graben eine Ballfahrt zu thun, um den alten Ziegenpropheten im Norden zu sehen. Nun Gott gebe ihm eine glückliche heimkunft nach seiner herberge. Ich verlange sein Reisegefährte nach dem Roßgarten nicht zu senn; nein, lieber nach dem Pays de Vaud über Buckburg, um die Frau Consissorialrathin herder kennen zu sernen, und ihr mit brittischer Frenheit Wange und Stirne zu kuffen.

Run Sie arbeiten bermuthlich an Ihrem Chef d'oenvre, baß sie Ihrem alten Freunde Hamann seit so langer Zeit nicht geschrieben haben. Es sep ein Mannsein ober ein Frau-lein, so hoffe ich sein Pathe im Geist zu sepn. Ew. Sochehrwurden werden die Gießkanne für

die kleine Pfianze nicht vergeffen, und, ale ein treuer Arbeiter im Beinberge, fich wents ger um die allgemeine beutsche Bibliothek bestämmern, von der ich das neueste Aupfer uns feres Landsmanns gesehen habe, ohne noch den Inhalt gelesen zu haben, der voller here berischer Soldeismen seyn soll.

Ep, liebster Freund, nehmen Sie fich für ben alten henrich Schröber, in ber Weißgerbergasse wohnhaft ju Bisa in Preußen, in Acht, daß er fich nicht in ben Sinn kommen läßt, außerordentliche Betrachtungen über die Erymologie und Syntax seiner beutschen Muttersprache zu schreiben. Doch der gute einausgige Cyklope fieht zu Ihrem Gluck über die Rechtschung nicht weit hinaus.

Formido male

Ne ego hichomen commutem meum et Quintus fiam e Sosia.

Amphitr. I. 1.

Rachbem ich lange genug ben Offensiverieg gespielt, werbe ich wohl andere Wafen fen und Maßregeln zu meinem Defensiv. Plame nehmen muffen. Als ein alter Schachspieler werbe ich mir Ihr Nachbar mit Berdacht im Nothfalle gewärtig senn, weil ein Zuschauer immer besser sieht, als ein Mitmacher.

Antworten Sie boch unfarm alen Schwager, in der Postsprache zu reden, der Jhuen Ihr Stillschweigen übel nimmt. Sie kennen das irritabile genus der herren Berleger unsers Jahrhunderts.

198. An g. C. von Mofer, Ronigsberg ben 1. Dec. 1773.

Ew. unterwinde ich mich noch mit einem Brief ju verfolgen, der wenigstens so vernunftig und bescheiden, sen wird, Dieselben auf Ihrer noch im Norden ju vollendenden Expedition bis nach Dero heimath ju besteiten und daselbst eine mussige Stunde abzuwarten.

Die Verzweisung und Bestürzung über ber falschen Rachricht, daß Em. ben 27. v. M. Des Rachts durchgegangen, und die ganz überraschende und gleichsam mir vom himmel gefallene Freude über Ihre wirkliche Ankunst,
haben mein bereits überspanntes Rervenspstem dergestalt erschüttert, daß ich von einem
halben Wahnsinn, (worin ich in nichts als den
treuherzigen Laienbruder denken, sein corpus
delicti, und seinen deutschen Ractionalgeist habe lesen können —) endlich, Gottlob! diesen
Worgen glücklich erwacht bin, um dren Bogen seliciter zu kassieren, die ich gestern in momentis, die ich selbst nicht für lucida erkennen

fann, augefangen hatte. So viel wird genng fenn, auch gegenwärtiges in entschuldigen.

Ich bin leider ! ein unmurdiger Angenzenge gewesen, wie bodlich Em. am erften Ubvente. fonntag den preuffifchen Sabbath burch einen unerlaubten Schleichhandel mit dem Auswurf unferer Ruften entheiliget haben, aber auch zugleich von Dero paffiven Großmuth gegen Die Spigbuberen unferer activen Colporteurs und haufirer, wodurch ipso facto aller Gerechtigfeit ein Benuge geschehen. Eros meinies altlutherischen Sturmeifers gegen alle gute Werke unferer trauteften Moral und Politik fann ich es nicht bergen, daß ber, wegen eines Friedensbruchs unferes beiligen Oab. bathe, sollicitus reus in eben derfelben Stun-De einen armen Befeffenen bon feinem incarcerirten Saf, Groll und Todtfeindschaft gegen alle Ercellengen und Rrafte ber Ober - und Unterwelt halb entraubert, und burch ben Unfang biefer Sinnesanderung vielleicht die Thur feines funftigen Glucks, und eines unaus. lofdlichen Gelächters im Olomo über bie vereitelte Schabenfreude unferer Dolizenwachter eroffnet bat.

Meine beiben Aufwartungen bezogen fich hauptsächlich auf ein Mfct. in ber Tafche und einen Sandel in potto, über bie ich mich obne alle jungfrauliche und schriftfellerische Schambaftigfeit nunmehre erflaren fann und will.

Em. haben bie Gnabe gehabt an meiner unfichtbaren Untorschaft ben innigften Untbeil ju nehmen, und aus einem mir nachbrucfliden Binte barf id Diefelben unter biejenigen Lefer gabien, beren Benfall bas Del meiner Lampe werben foll. Ich bin gegenwartig ale Tem Unfeben nach mit meinem gangen Offenfiv. Plane fertig und verfpreche mir weit mehr Leichtigfeit, im Sall ber Roth mich ju befenbiren ober ju techtfertigen. - Des Sofrates Beruf, die Moral aus dem Olymp auf die Erbe ju verpftangen, und ein belphisches Drakelfvrucklein in praktischen Angenschein zu fe-Ben, fommt mit bem meinigen barin überein, bag ich ein boberes Beiligthum auf eine analogifche Art ju entweihen und gemein gie machen gefucht, jum gerechten Mergernig und ferer Lugen . Schan- und Mautpropheten. Rurs alle meine Opuscula machen gufammengenom. men ein alcibiabifches Gehaus ans. Jebermann bat fich über bie Facon bes Sages ober Plans aufgehalten, und Riemand an bie ale ten Reliquien bes fleinen lutherifchen Catechis mus gedacht, beffen Ochmad und Rraft alleier bem Babft- und Turfenmord jedes Meone acwachsen ift und bleiben wird.

Det treuherzige Laienbruber hatte mich bennah zu früh errathen, indem er gar zu weit
und tief sah. Was die Ungezogenheiten betrifft, die er mir vorwarf, so waren selbige
gewiß nicht auf ihn gemünzt, sondern seine Großmuth, von der ich eben so wenig ein
Myop als er meiner guten Absicht gewesen,
war eben das Alas des Ablers.

Wie gefagt, das Mfet. war in ber Lafde, und ich brauche es gar nicht mehr, weil ich meine Abfichten jum Theil erreicht habe, und ohne felbiges erreichen fann, wenn es ein boberer Bille ift. Es find wenige Blatter, welche den Simmele. und Rationalfirich nicht verleugnen. Alles ift local und individuel. Das heißt, fo abstract als moglich, und bas gute Ding bes Salzes berricht mit lafonischer Brengebigfeit. Das Thema betrifft meine Sinangen, und einen Unterschied bon 5 Rthlr. bes Monats, Die mir bon ber arithmetique politique du Siècle, sans rime et sans raison gestrichen worden. Es ift im Grunde nichts als ein Brouillon, im Beinmonat 72 gefdrieben, und fo alt fur mich, bag mir edelt es anjufeben. Der treubergige gaienbruder, wenn ihm der herr und Staatsminifter Beit bagu laßt, murbe biefe Reliquie, fo wie fie ift, annehmen, die einzelnen Wotte, fo immer fehlen follen, ergangen, und mir ben Gelegenheit einer nicht zu eilen nothig babenben Depefche ben gangen fleinen casum mit feinem consilio medico en gros poer en detail wieder einhandigen laffen - bloß jum Beften meiner funftigen Arbeiten und Lucubrationen, wenn Gott meine Augen baju erhalten Meine ubrigen Grunde biefes fur ben Mund eben fo fuße, als fur die Berdauung grimmige Buchlein ju unterbruden, wird vielleicht ber Augenschein zum Theil lebren, wenn mich meine gange Urtheilsfraft nicht verlaffen bat worüber ich eben fo gerne munichte verfichert an fenn Ich wiederhole, bag es nichts als ein Entwurf ift, ben ich weber mehr anseben noch ins Reinere bringen laffen fann, da mein unglucklicher Bruder über Jahr und Lag nicht mehr die Reder fur mich anfest, fondern feine gange Beit auf bem Bett ober in feiner Belle gubringt. Genug über bas Biel und bie Stule meiner Autorfcaft, Die mir tofflicher find ale alle Bufalligfeiten berfelben.

Bon dem Met- in der Tasche auf den Sandel in petto zu kommen, so betrifft selbiger den Autor selbst, und zwar in essigie am
dffentlichen Pranger. Ich traue dem treuberzigen Laienbruder so viel christliche Liche und Barmberzigkeit gegen bas Werk seiner Sande, ben Magum im Norden, zu, als Rizpa die Tochter Aia und der Konig David nach 2 Sam. XXI. dn ben Gebeinen Saul nit Jonathan erwiesen Die ganze geheime Geschichte ift folgenden Inhalts:

Eine der feltsamften Leidenschaften, die fic aus einer Solle auf Erden fur mich in einen irbischen himmel verwandelt, trieb mich von meiner fruchtlofen Wallfahrt zu einer noch weit fructloferen, nach Eurland, und ich war im Begriff bem wirtsamen und ben mir borauglich lebhaften Grundgefete ber Gelbfterhal. tung alles aufzuopfern. Bor diefer letten Reife hatte ich ben frommen und etwas findischen Einfall, mich fur meinen fel. Bater fo treu als moglich abmalen zu laffen in puris naturalibus mit einer mir unentbebrlich geworbenen Macht auf meinem von Jugend auf fahlen Daupte. Meine treue Samadryade, die Mutter meiner lieben Rinder, batte Befehl, Diefes Bild an meine Schlafftelle aufzuhängen.

Bey meiner letten heimfunft nach meines fel. Baters Lobe, machte auf biefes Ge-malbe ber jetige kotterie. Director Kanter, als mein doppelter Gevatter, gewaltthatigen Unspruch Diefer treulose Berleger, wie alle feine Brüder, (ohngeachtet ich in meinem Leben mit keinem einzigen im eigentlichen Berfande gehandelt) hat anstatt seines eigenen Schlaffammerchens, wofür ich bestimmt war, mich in seinem Laden, der der größte in ganz

Rorben ift, am höchften Balten aufhängen laffen, wo fich alle Belt über den armen Sunber im hembe mit verbundenem Ropfe aufhalt, ohne zu wiffen, wie ich bazu gefommen,
in ber Attitube eines Narren ober Maleficanten in unferm großen Kanterischen Laben aufge
hangen zu werden.

Wenn Em. aus laienbruderlicher Bradilection mir die gnadige Erlanbniß ertheilen wollen, mit dem Ranterichen Buchladen wegen bes Magi in effigie einen Sandel ju fcbliefe fen : fo follen Gie baben nicht fo fehr überbortheilt werden als ben unferm in Bernftein eingefaßten Infectenfram biemeilen gefcheben mag. Un dem funftigen Schieffal biefes Drie ginals ift nichts gelegen; es febnt fich bloß nach feiner Erlofung von bem hiefigen Branger, wo es jedermann jum Spectafel hangt. Für ein Duzend preuffische Thaler will ich in einem gang andern Bilde mit allen Bontifica. libus eines norbischen Magi prangen, und im gangen Ranterfden Buchlaben foll von nichts die Rede fenn, als von der wunderbaren Detamorphofe bes biefigen armen Gunbers im Demde mit verbundenem Ropf; wenn gang. Deutschland fich ausgewundert haben wird, daß der Bater des farken Agathon und der wißigen Mufarion auff eine alten Tage ber Colporteur eines fleinen deutschen Mercurs geworden. Das Gerücht meiner Verjüngung wird an den Gränzen von Europa bis zu den Ohren meiner bofen Catin kommen, die noch nicht aufgehört, die Afpasia, Maintenon und Sevigne meiner Seele zu seyn. — Ift sie nicht das erste und einzige Mädchen auf der Welt, das so viel herz gehabt, einen Magum zu lieben, und hoffnung zu einer der reichsten Erbschaften haben soll? — Ja sie allein verdient die Mutter meiner lieben, lieben ungezogenen Kinder zu seyn.

Allem biefem, und unendlich mehrerem zu Bolge erwarte von Ew. die gnadige Erlaubniß zur Uebermachung des Tafchen . Mfcte. und des Autors in offigie nebft ben übrigen Befehlen zur Bollziehung und gehörigen Befiellung des Aufgedrungenen.

So wie Ew. mich am Morgen dieses ersten Abvents. Sonntags mit allen Ihren Oredensbändern ziemlich ausgesohnt: so kann nicht umhin Denenselben im Vertrauen noch zu sagen, daß der Anblick des treuherzigen Laiensbruders in seiner Pelzkappe, mir jenen weide lichen Boas vor Augen malte, "der nicht rus"hen konnte, bis ers zum Ende brachte." Sollte diese erste Weisfagung Ihres Magi einstressen, so wird seine Muse, die Here von Radmondor, nicht mehr Mann sondern Mannin heißen. Gott fegne Em. mit bem beften Segen bes Dati meines Briefs und fchenke Ihnen viel Ruhe und Frende zum neuen Jahr im Schook Ihrer hohen Familie. Ich ersterbe mit bem tiefsten und herzlichsten Respect 2c.

199. In &. G. von Mofer.

Ronigeberg ben 27. gebr. 1774.

Ew. gnabige Zuschrift vom 6. b. M. habe beute vor acht Tagen bes Morgens erhalten, und noch denfelben Vormittag die mir anvertrauten Einlagen eingehandigt, mich anch zusgleich erhoten, die Antworten bestens zu besfördern; aber bisher noch nichts erhalten: dabero ben dritten Positag nicht gern versäumen wollen.

Noch benfelben Sonntag Invocavit, ber mir so merkwurdig als der lette erste Advent bleiben wird, habe ich, (für einen Verleger, wie ich den Sandel hier einfleiden mußte, mit zwen Friedrichsd'or viel zu reichlich) benkommenden Ecce! glücklich losgekauft und ausgelöst, der unter seinem Nasendrücker, wünsch ich, wohlbehalten, das Ziel seiner Walfahrt erreichen möge! Der Walze dient statt des Küllsels, die kleine Sandschrift, die abgeredter maßen, wie ihr Verfasser, in puris naturalibus ersche inen muß; weil es mir kaum mög-

lich gewesen, bas Buchlein anzusehen, wegen ber Nachwehen bes Bauchgrimmens, so es mir gefostet. —

Wiewohl ich seit Jahren meine Sand ganglich von der hiefigen Zeitung abgezogen, und
fast gar keine politische und gelehrte lese noch
lesen mag, als zufällig, habe ich, durch Umstände hingerissen, auf einmal dren Recensionen
geliefert und 2½ Beplage von vorn und hinten eingefaßt. Ich hatte noch ein Stück und
eine Beplage für dieses Jahr besprochen, und
für diesen Wonat fertig gemacht, zum Behuse der Bolingbrose — herven — hunteris
schen Uebersehung; aber vergebend! — Wenn
nicht Gottlob! alle Disappointments meiner
kleinen Autorschaft zu nenen Ressourcen dienen
müßten.

In Ansehung bes Mict. läuft alles vielleicht auf einen ehrlichen Selbstbetrug hinaus, ben ich mich niemals schämen werde zu erkennen. Ich habe mir bona side eingebildet, daß der Entwurf, so roh er auch ist, und zum Theil aussehen muß, weder dem wohlthätigen Staatsmann gleichgultig senn wurde, noch dem treusberzigen Laienbruder, der den nämlichen Gegenstand aus zween sehr entgegengesehten Gesichtspunkten behandelt, zu denen ich keinen bessern medium terminum zu finden vermocht, alsdas prophetische Wert: Reducadnezar, mein

Anecht; worin auch bas punctum saliens biefet ungeitigen Geburt bestehet.

Sollten Ew. bey gelegentlicher Muße und Laune etwas pragmatisches und magisches für Dero Geschmack in diesen Blattern finden, so bitte mir zur einzigen Gnade aus, alles was Ihnen im Lesen einfallen wird, mit stücktiger sorgloser Feder anzudeuten, und mir anzuvertrauen: in welchem Fall ich Handschrift und Benlage mit Bucher als ein Gegengeschenk gelegentlich zurück erwarte, und mich vielleicht so gern wie Naemi neuen Geburtsschmerzen unterwerfen wurde, wenn das ungerathene Meisterstück dadurch eine andere Gestalt gewinnen könnte.

Finden Em. aber nichts, das bem mir ertheilten Diplom entfprache, fo ift meine einzige Bedingung, daß gegenwärtiges, einziges Exemplar, um so viel mehr und schlechterdings ohne Abschrift, wo und wie es ift, pereat! gleich allen Monumenten menschlicher Eitelefeit.

Ew. gernhen noch zu meiner Entschuldigung zu erwägen, daß ich ganz unschuldiger Weise in die Versuchung verleitet worden bin, in dem ausserordentlichsten Feperkleide eines herkulischen Westerhembes als Autor zu erscheinen — — und an wen? in aller Welt soll ich mich schlagen, um wenigstens zu wiffen, ob

ich so ober fot — — als an ben, ber in ber 7ten Defade bes XVIIIten Jahrhunderts ben ungeheuren Einfall gehabt, einen Magum in Norden zu ereiren? — — Aurz, ich kann mich nicht beruhigen, bis ich aus dem Grunde weiß, ob es dem treuherzigen kaienbruder noch so fen, als damals — denn

Quid mihi refert Chrysolo ease nomen, nisi factis probo?

Plantus in Bacch.

Ich hatte alle Gerathe eines thorichten Projektenmachers nothig, um mich gegen Ew. über meine denomischen Rleinigkeiten ein für allemal rein ans, mit septhischer Frenheit und Rürze zu erklären Rein Druck ist empfindlicher für mein Gemüth als ein Geldschuldner zu sepu. Weil ich fein Cardinal pon Res noch Inlius Cafar bin, so hat diese an sich lächerliche Verlegenheit den sonderbarsten Einstuß auf mein ganzes Gemüth, das sonst aller Zufriedenheit bereits genießt, und bald mehrer entgegen sehen kann.

— Wenigstens ist dieß der allerlette Brief, den ich Lust haben werde, und vielleicht auch nothig haben möchte, an Ew. über einen so abentheuer-lichen Gegenstand zu schreiben.

Die nach der gedruckten Bilanz eines Egechinefers auf mein Sanschen ingroffirten 666} Mthle. nebft der Bucherrechnung maren bereitst ehrlich bezahlt und glucklich getilgt, als Ume

fande, bie mir weber Bormurfe noch Schanbe machen, mich nothigten, 400 fl. auf einen Wech. fel von 6 Monaten und bald baranf 600 bitto auf einen bitto bon 12 Monaten von einem auten Freunde aufzunehmen, bem ich den erften Posten vier Monate bor ber Berfallzeit baar bezahlt, und ber fic erflart feine Binfe bon mir au erwarten. Folglich beftehet meine gange Schuldenlaft auffer einer nenen fleinen Bücherrechnung in 600 fl. und etwa ben vollen Binfen beider Bechfel - Die ich feinem im gangen gande, felbft nicht meinem leiblichen, jungern fur unmundig erflarten Bruber, beffen Bermogen ich als fein conftituirter Eurator verwalte, foulbig fenn mochte - noch Rath au finden weiß -

Ew. haben mich einer Vertranlichkeit gewurdigt, die mir eben so tief, als jedes andere Wort eingedrungen. Dahero erdreiste mich
mit allem dem Ansehen, dessen ein Magus in
Worden nur sähig ist, dem treuherzigen Laienbruder sein Unrecht vorzuhalten, womit er die
Gnade Seines Landesherrn verschmäht, und
sich dadurch das Verdienst entzogen, die Erst.
linge einer Ihm selbst entbehrlichen Julage
mit einem armen milzschtigen Schuldner zu
theilen, der nichts als gerecht zu werden wunscht
und sich in keinen andern Operations. Plan
seines Sluck jemals einlassen kann und wird;

unterbeffen ber wohlthätige Staatsmann an ber andern Salfte jener Zulage das nothige Campenol zu feiner Schoosneigung, fich felbft in andern wohlzuthun, gewonnen haben wurde. —

Ohngeachtet sich Ew. mit Freuden der Salfte einer wohlverdienten Julage das erste Jahr beraubt haben wurden, und sich frenlich keine Rechnung auf einige Wiedererstattung machen musten: so wurde doch diese Wildthatigkeit niemals aufhören, in den Augen Ihres Magus ein heiliges Darlehen nach Eccles, XXIX. zu sein heiliges Darlehen nach Eccles, XXIX. zu sein frommer und getreuer und kluger Daussein frommer und getreuer und kluger Daussein frommer und getreuer und kluger Daussein des Satans das Maul zu stopfen, der, wie ich ersehe, nirgends mußig gewesen, das Unstraut der Berläumdung auszustreuen und mit Fäusten zu schlagen ungöttlich ————

So sehr ich mir schmeichte Ew. gnadige Buschrift von allen Seiten verstanden und gesfaßt zu haben, ist mir doch der einzige Umsstand, des Mannes, der mich verwichenen "Sommer aufgesucht und ausgespaht haben "soll" noch immer eine eiserne Maste. Im Berzen des Novembers giebt es bier keinen Sommer mehr, und der nene Freund im Sturm war kein Nicodemus, sondern ein Lügster in omni sensu — wie ich aus manchen

giemlichen Pramiffen nicht umfonft befennen und urtheilen muß.

3ch schließe mein abscheuliches Geschmier am Sonntage-Reminiscere mit einem herzlichen: Gott segne Ew. Excellenz!

200. Un Berber.

Ronigsberg ben 2ten April 1774.

lieber Sofrates mainomene ober Mein Unfer Kreund Bartknoch bat mir maiomene. eine große Rreude mit Ihrem Commentar über Die altefte Urfunde bes Menschengeschlechts aemacht, bie ich geftern Abende und Rachte burch. gelaufen. Ueberbringer biefes wird ber beffe Commentar aller meiner Empfindungen fenn Die, gleich jenes evangelischen Befeffenen feinen, einander fo entgegengefest gewesen, als Rener und Waffer. 3ch habe bas monstrum horrendum heute fogleich bem judici competenti alles Schonen und Erhabenen in die Sanbe gegeben, bamit er es jergliebere. Die Gots tin Minerva und ihr Rachtpogel ftarte und bewaffne fein Geficht und Gefühl! Die herren Wolonii unseres Jahrhunderts, Die nichts als philosophische und politische Gignen lieben, werden vielleicht fagen, daß herber ben alten Damann ausbamannifirt babe. Wir Beibe ber-Reben aber bas Ding beffer. Meine Stallmei-Aerdienfte follen Ihrem spanischen Rittergeiffe

gegen alle Schloter und - aner gewidmet blets ben. Ihre romantische animalcula und die Ras ber meiner Spruchwörter scheinen fur einanber gemacht ju senn.

Die Galanterie Ihres Berlegers, liebster herber, mir das Aushäng. Exemplar vermacht zu haben, dispensirt Sie gar nicht von einem förmlichen Geschenk eines sorgfältig durchges gangenen, und für meinen captum burch Anführung der Quellen und Stellen zubereisteten Exemplars, dem Sie Ihre Preisschrift und die kleine Sammlung von beutscher Art und Aunst bepfügen wollen.

Ihren drittehalb Beplagen zu gefallen, habe ich dieses Jahr drey Recensionen gemacht. Ich habe mir einige kleine Aenderungen erlaubt, ein exordium und exitum. Unser Gesichtspunct und horizont ift zu entfernt und verschieden, um sich vergleichen zu können über gewise Dine ge. Bennahe möchte ich wünschen, daß Sie keinen einzigen Bentrag zu keiner Zeitung noch irgend einem andern periodischen Blatte lies fern möchten.

Sagen Sie mir boch ums himmels willen, haben Sie Untheil an Rnaut? Go viel innere Merkmale, und kein außeres Ihres verwunschen rothdeutschen Styls. Ich möchte im herzen barauf schwören, und habe noch bisher kein herz gehabt, es mit dem Munde zu be-

kennen; aber hier fagen es alle gute Freunde fo lant und zuversichtlich. Wenn Sie mir aufrichtig beichten, so will ich allen Berüchten laut widersprechen.

Den 3. April, am Dftertage.

Dein ganges Saus ift bennahe frank. Es wird fic alfo fchlecht fcreiben laffen.

Den treuherzigen kaienbruder habe ich den iten Advent kennen gelernt. Er hat alle meine Erwartungen erfüllt, und bisher ift unfere Freundschaft gewesen, wie zwischen Aletibiades und Sokrates. Gefett, daß er gegenwärtige Feuerprobe nicht aushalten sollte — er mag für Andere senn, was er will, wenn er nur für mich ist, was er bisher gewesen, — und auf den entstehenden Fall, würde ich auch gleichgültig senn und mich damit troften, daß alle Menschen Lügner sind.

Aber Ihr Freund — was ift mir an feinem Ramen gelegen? Defto beffer für ibn, wenn ich ihn auf immer vergesse — diesen Rann halte ich nicht nur für den größten Belletriften, Birtuosen, Scheerenschleifer, — ja für etwas ärgeres als einen Frankfurter Recensenten, dem ich die Augen auskraßen möchte, wenn er sich noch einmal unterstände, ben meiner Lebenszeit durch Königsberg zu reisen. Ich merkte gleich Unrath, da er mir dreymal mit feiner verfluchten Diffinction gwifchen Menfchen und Autor ins Geficht folug.

Mein Plan ift gewesen, Diefen Sommer nicht die Reber angufegen, und fast nichts an lefen, mich allem gelehrten Borwis zu entzieben, und mit meinem Baneden alle mußige Stunden im Spazierengeben zuzubringen. Deis ne Gefundbeit und befonders mein Roof icheint burd ein verbicttes Blut febr ju leiden. 36 lebe wie in der Bufte. Aller Umgang ift mir unauskehlich, und ohne Gefcafte febe ich meder Befannte noch Unbefannte; babe feinen einzigen Freund, als an Lindner ein Analogon und Salgfaule ber Freundschaft. Alles, mas bon, ber Sympathie jemals gedichtet worden fcbien ich benm Unblide des treubergigen Lafen. bruders zu erleben. Wenn alles Muffon gewefen, fo wird mir fein Undenfen nicht auf. boren beilig ju fenn.

Ihr ebenteuerlicher Auftritt hat mich in eine Unruhe verfest, die mir weiffagt, daß ich dem Plane meiner Ruhe nicht gang treu bleiben werde, und ich winke mir felbst aus dem Dorrag zu, oder febe mir einen winken:

spectatum satis et donatum jam rude quaeris

- iterum antiquo me includere ludo.

Reu, treu und fren follte meine Ueberfegung bes R. E. werden, in der ich mit Johannes anfangen und mit dem Geschichtschreiber Lucas aussoren murbe. Roch nicht eine Zeile bagu angefest, und ich weiß nicht, ob ich biefen Einfall jemais ausführen werbe.

Gott fegne Sie an Bruften und Bauchen! Ruffen Sie Ihre liebe Frau, und erbanen Sie Ihre Gemeinde ohne das Publicum Ihres Jahre hunderts ganz zu vergessen. Bezegnen Sie nber letterem nicht gar zu sehr en canaille. Kurz, schaffen Sie Ihre eigene und Anderer Seligkeit, so weit selbige in Einsichten besteht, mit Aurcht und Zittern. Ich umarme Sie mit der freundschaftlichsten Inbrunst, und ersterbe, auf meinem Lessingischen Lehnstuhle, benm Untergange der Sonne und des Lichts meiner Augen Ihr alter Liebhaber und Runstrichter

Damann.

Run, mein lieber herber! Ungeächtet metnes feverlichen Abschiedes mache ich mir ein Gewissen baraus, diesen Bogen zu halbiren.
Noch eine Grille in perto, die ich Ihnen anbertrauen muß. Sie fennen vielleicht eine Apologie bes Freymaurer. Ordens, die in Rafiter's Verlage herausgefommen. Dieser Apologist lebte hier ein Jahr auf des Verlegers Großmuthigfeit, der das Seinige dazu bentrug, ihn dum zweiten Oberhofprediger zu machen. Er gab hier auch den Ansang philologischer Commentationen im Rennivottischen Geschmack her-

aus und hat ein lateinisches Etefcitium de Aeschylo an feinen auten Freund Rlos drucken laffen. Ich batte die Rederen, Diefe Commen. tation an recensiren, und Ropfe gab mit Stoff. Et war gleich mit einer Bogen langen Antwort fertig, und ich jog meine Recenfion aus Ringheit und Achtfamfeit jurud, fo menig furchtbar mir auch feine Untwort borfam. Die fet Mann fam aus Betersburg, wo er mit Bufding befannt geworden mar; ift ein Ochi Ier Dichaelis, mit bem er fich aber entzweif baben muß. Sat eine Zeit lang ju Paris gudebracht, und nicht ohne Rugen als Bibliothes far, auch große Berfuchung gehabt, fein Gluck bafelbft zu machen. Gein Rame ift Starf: er ift eines Medlenburgifchen Rathes Sohn. Diefer Mann hat ben 24ten Mary pro loco Prof. Theol. ord. bisputirt: Tralatitia ex Gentilismo in religionem christianam. Dief ift feit Steckenpferd, und er bat mit mir von Bowlanger's Christianisme developpe gerebet, als einem feltenen und merkwurdigen Buche. Ungeachtet er mir feine Disputation batte gufommen laffen, folich ich mich gang wider meine Sitte in bas Auditorium maximum, und batte die Bufriedenheit, ben D. Liftenthal über bie zwen erften S. S. opponiren zu boren, ber ibn lauter Unrichtigfeiten aus Unwiffenbeit ber bon ibm angeführten Quellen überführte. Er bas

bacht. Ich habe den Brief nicht felbft ge-

Ein junger angehender Schriftseller hat fich ben dren hiefigen Belletriften, ohne befriedigt ju werden, erfundigt, ob verfichern nicht fo gut den Accusativ als den Dativ regieren könne, und bittet fich Ihr entscheidendes Gutachten über diese grammaticalische Gewissensfrage aus.

D. Start faat in feiner Disputation immer i idade. Ich frug ibn, wo bas berfame, baf er Bades nicht nach ber britten Declination behandelte? Er berufte fich auf D. Semler, der diefes Wort immer fo brauchte. Quaeritur, ob D. Semler in biefer etymologischen Rleinigfeit fanonifch ift? Die Bedeutung felbft bes Wortes Dades fur Urfunde ift mir gieme lich unbefannt. Wenn Sie nicht fo viel Griedifc als ber Baftor in Liefland verfteben fo traue ich Ihnen boch ein gut Theil mehe als mir felbft ju. Sagen Sie mir boch bie Schrift, wo Semler immer is idage bom Grundterte redet. Ich habe von dem ehr lichen Manne nichts als feinen Canon gelefen, ber mich bitter bofe gemacht bat gegen feine robe, unverdaute Befefenheit.

Rlopftock's Mefftabe lefe ich jest, namlich bie leste Salfte, jum erftenmale. Bahrlich es find gar viele Stellen, die nach bem Amadis des Gaules und ben Romans de Scudery schmecken.

Noch ein a propos. Rönnen Sie mir nicht den Verfasser der vor einigen Jahren herausgekommenen romantischen Briefe fagen? Ich erinnere mich, sie mit mehr als halbem Beyfalle damals gelesen zu haben.

Denfen Sie weniger an mich, lieber herr Confisorialrath, aber schreiben Sie desto fleisfiger. Erlauben Sie mir dagegen, fleißiger an Sie zu benfen als zu schreiben; benn Sie sind ber Feder gewachsener und eine gute hand voll Jahre junger, vielleicht auch mußiger, nach Ihren suejeyors zu urtheilen.

Beantworten Sie mir ja alle meine kleinen Anfragen, weil mir an allen gelegen. Auch Winke in Ansehung des Mannes, an den Sie neulich gedacht, werden mir brauchbar senn; denn es hat mir immer so viel daran gelegen, Menschen, als Bücher zu kennen. Bergessen Sie Ihr Baterland und Ihre Freunde nicht. Der himmel erfülle von unser en Bunschen so viel als uns gut ift. Suten Abend! ad arma!

## Bon Berber.

3m Wai 1774

Mit welchem Daf ihr meffet ze., und alfo lieber, arofer Bogen bran! Es ift mir febr lieb und leib, lieber B., bag Ihnen mein Buch gefallen und alfo gefallen bat; wiber Ihr Wiffen und Wollen baben Gie ihm bamit lint geweiffagt, und ich munfcte wirklich, bas bie Fascination Ihrer Augen auf bas Exemplar gewartet batte, bas ich geftern meinem abreifenben ign= ten hartknoch mitgab, bem ich biefen Brief nachfcbreis be. Der Pontius Pilatus bes guten Gefchmacks in Preuffen , bem es aus Ihren Sanben jugetommen , muß fich eben so baran ftofen und argern, und wird Berber's Ropf in Ginen Casus bes Birtlichen unter allem Moglichen verwandeln über ben fich leicht und luftig auch urtheilen lagt - und fo geht bie Schanbe weiter. Doch, mie es fen; ich lebe bier in einem Ranaan gwischen Stein und Belfen, abgefonbert von ber gangen Belt, und alfo auch von bem guten Gefchmad. Gin Theil' wird fcregen, ein anberer Theil es aus altem Borurtheil anstaunen ; was fummert's mich? Das Beigenkorn barin muß erfterben, wenn es Krucht bringen-foll; bas anbere ift Schlaube, Bulfe, Unrath, Mift und Erbe, unter bem es machet; - benn mabrlich vor Gott! allein baju bab' ich's gefdrieben.

So febr alfo im Sangen ein Plan nothig war, bet bem Publikum, wie bem Sanfifch, ein Etfen von

bunbert Baden ins Maul werfen mußte, bamit es fich an bem baran hangenben felbft verfange; fo glauben Gie mir, lieber Bater Gilenus, baß ich feit bem Drucke bas Buch taum habe wieber anfeben konnen, und es nur ben Drudfehlern zu gut tummerlich gelefen. Der eine Theil Ihres Bunfches, Unnotaten ber Art zu machen, hat auch ber Beit nach nicht erfullt werben tonnen. Barts Inoch eilte fort, und herber wollte nichts weniger als Quellen fuchen und im Difte lefen. Bieberholt inbef. fen , bas Innere bes Buches habe ich ber Bahrheit und Morgenrothe Sottes gefdrieben , ber nach hundert Bers manblungen auch mein Buch fegnen wirb, Reim unb Morgenrothe gur neuen Gefdichte unb Phis lofophie bes Menfchengefchlechts zu werben. Glauben Sie, mein liebfter Freund, es wird einft werben, bağ bie Offenbarung und Religion Gottes, ftatt baf fie jest Rritit und Politit ift, fimple Gefchichte und Weisheit unferes Gefchlechts werbe. Die magere Bibel wird alle fieben Biffenschaften ber alten, und taufend ber neuen Belt, wie bie fetten Rube Phas raons, in fich fcluden; bann wird fich aber die Roth erft angeben - bis ein Agg kommt, ber burch facta und acta alles entflegelt. Gludlich, von fern bagu vorbereitet, verfündigt, bengetragen zu haben. Ich bin nun einmal ber Biffenschaften Diener, aber treulich will ich ihnen bienen.

Sebulben Sie fich alfo, liebfter Freund, und hate

ten Sie fich an ben exften Theil ber Urkunde; Ih. wund 3 find Schatte; ber vierte und fiebente wird groß Licht geben, wenn mir Gott so weit hilft; aber sich muß noch zuvor viel leiben! erfahren! lernen!

Auch bas dumme Ding; Beytrag jur Königsberz ger Zeitung, gebort barunter. Ich hatte lieber ben Kinger in ben hals steden, als es jest schreiben sollen. Aber Canter: erst Versucher, Aufmunterer, und bann Berz rather. Lavater citirt eine Stelle aus Cant's Briefe, die sich offenbar barauf bezieht. Doch ich will, wie die beschworne Ratter, mein Ohr perstopsen, schweigen und warten. Und hand in hand, lieber h., Sie sollen won mir keinen Zeitungsartikel mehr lesen.

Ehe ich jest die Urtunde, so schief sie auffällt, forts fegen kann, muß ich Unberes thun, mir Wort und Ohren zu verschaffen. Und das ift eine kurge, simple, für Tinder und Weiber geschriebene Geschichte des Menschen geschlechts bis zur Sundflut, und Etwas anderes, won wein hamann noch weniger traumt. Sie werden mich aber, so entfernt wir immer stehen mogen, als ein sprischer Landsmann bewillommen und mir die hand reichen.

Bon all Ihren neuen Sachen habe ich nichts betome men, und bin besto großer in hoffnung. Den Buchstas ben h. habe ich von einem schlechten Buchhandler mit Rube aufgeforscht. Seben Sie, baß ich in meiner bobs fe. Leggl. Ursachen halber, immer ber leste sepn muß und boch wollte und follte ich einer ber erfen fenn, 'bie Sie tefen, bafür aber Sie forgen muffen. Wie gern thaten Sie's auch, wenn Sie mußten, wie ich Sie buch, ftabire.

So viel Ihnen hartknoch von mie erzählen tann und soll, wie anders, wenn ich Sie hier hatte feben tonnen! Da es aber nicht angeht, so schieden Sie mir je Ihren Razir; es ift mit hartknoch alles abgerebet, Er sep mir die Erinnerung seines Baters, und mein Weiblein, die Sie sehr liebt, wird Mutter seyn, und ber himmel wird alles forbern. Genug hiemit zum Ersten. Ich mache einen Strich, wie Sie, und nehme in her Zeif einen Stoß zurückgebliebener Actep.

Fertig, und ich tehre wieber. Anaut habe ich nicht gemacht, und wie konnten Sie mir, Eine Seite geles fen, zutrauen, baß ich ihn gemacht hatte? Die Golbe körner schwimmen, so weit ich gekommen bin, im Waffer.

Wie ich nach Ihren Originibus bes menschlichen Geschlechts begierig bin! Dazu soll Sie ber Stenus eine laben, ben ich Ihrem Eremplare ber Urtunbe eingeschriesen. Sie sollten hievon singen, und nicht ich. Aber zwerft theilen Sie mir boch ja in einem reichen, treuen Briefe mit, was Ihr herz und Geist baben empfunden und begehret.

Ihren neuen Beibenlehrer tenne ich nur aus Mefcho-Ins, und auch baraus nur folecht. Seine Difputation babe ich noch nicht gelefen, wollte ihm aber Unrath bagu in Menge verschaffen. Duet's Bucher find voll bavon ; Subworth ze. Ueber bie ritus ift ein großer Quartant von Jurien. Im Mornay, de verit. christ. rel., ist bie Materie febr weitlaufig. Im gangen Rache ber Schriften ; ob Befus Offener - Therapeut - Potbagorger gewefen ? lauft ja bas alles burch. Rurz, bas Thema felbst ist so ausgewaschene Grundfuppe, felbft ben ben Boulanger, Bols taire, Rreret ausgewaschen. Co wirb unserem Bater. lande geholfen! und auch mir jest aufs neue eine Thur por ber Rafe jugefchloffen, nach ber mich aber nie im Ernft geluftet. Barum wollten Sie fich in ben Kram mischen? Origines! und Ihr neues Teftament, welch anber, anber Bert! Much gum legten werben Gie balb pon mir einen Bentrag lefen.

Mit Leffing stehe ich in keiner Berbindung. Ich tens ne ihn aber als Mann, und was Sie gefreut hat, mich gewiß nicht minder.

Mit Lavater bin ich sehr gut. Aber auch für ihn ist bie Urtunde viel zu harte Speise; ich mache mich überhaupt gefaßt auf bas Duo vel nemo. Aber Auszzieher, Braucher, Diebe, Schleichhandler wird's beste mehr geben.

Des herrn D. Start is idade tenne ich ebenfo wenig als Sie. Es ift aber gar gu gewohnlich, baf

Semler ze. Autoritaten machen. Neller foll fich ja über fein ganzes Boterbuch auf Autoritaten der Art berufen-

Ich habe meine philologischen Arbeiten mit viel ans beren Sachen, insonderheit historischen, abgelöst und diene meiner Stelle und Umt. Dhne Freund, wie Sie; anderthalb Freundinnen; aber mein Beib ift mir alles, und wird mir in meinem Ainder-Cymnasium Kunftigen Jahres nach zehnmal mehr seyn, Ich hoffe ein ganz neues Leben und Gebeihen.

Die romantischen Briese hat ein Schweizer geschriesben; mehr weiß ich nicht. Mit Alopstod ists mir eben so gegangen, wie Ihnen. Die meisten Bogen von seinem neuen Werke, das im Drucke noch nicht vollendet ist, habe ich vor mir. Ein vortrefslicher, schöner, ebener Styl, fast ohne Bild im ganzen Buche; aber im Sanzen doch Anabenwert und Spiel! Unausstehlich dem Einen schaffalle Umfang gegeben! Sauersüß die Sprache Luther's misbraucht! Dhne Detailsenntnis über Alles und über Richts geredet! Aurz, kein Mensch wird das Buch ganz lesen und anwenden können; aber schicken Sie mir Ihren hans, und wir wollen's spies len.

Ein junger hartmann kommt nach Mietau, ben Lavater fehr lobt; aber alles vorreif und vordrängenb. Bielleicht wird er sich zu Ihnen halten, und Sie ihm rathen. Ich habe zu seinem Briefwechfel — ber Damon weiß, weihalb, keine Luft gehabt, und ihm also zweismal nicht geantwortet. Pfenninger in Zurich (3 Borles fungen über bie Wahrheit, ein mittelmäßiges Buch, zeigen aber einen schönen Menschen) liebe ich sehr, stehe aber weber mit ihm, noch mit aller Autorschaft in Deutschland in Brieswechsels Wozu das Schreiben? Les ben Sie wohl,

## 201. In Berber,

Ronigsberg ben 30. Mai. 1774.

Mein liebster Freund herber, Unfer Sartfnoch hat mir vorigen Frentag alle Ihre Gefdenfe richtig eingehandigt und mir eine gro-Be Breude burch feine Unfunft gemacht. Beil er noch vor feiner Abreife an Sie fcreiben wird, so bediene ich mich diefer Gelegenheit, nicht um Ihnen ju antworten, sondern um ere mas zu schreiben, weil ich por Ungebuld nichts thun fann. Ich erwarte ihn aber, wie es fceint, umfonft, und feine Arbeit ift fcmerer fur mich, als ju marten auf einen Freund. Es war mein rechter Borfat mir felbft ete nen veranugten Abend ju machen, an Ihr Undenfen vielen Untheil gehabt batte. Meine erften Aufwallungen ben Lefung ber ale teften Urfunde habe ich Ihnen ausgeschuttet, und Sie merben vielleicht balb bas lefen, mas ich mit meiner Feder oder Muse darüber colJoquirt babe. Es find bie erften Stamina biel. leicht eines Embryons. Ich habe Ihr Buch feit bem Charfrentage faft nicht ju feben bes fommen, und ben erften Lag, ba ich bas geweihte Eremplar empfing, 16 Seiten barin gelefen, mit gang betichiedenen Aussichten, Ihrem Binfe jufolge, uber den erften Theil. Ich will theils noch falter fenn, theils fehle es mir an ber rechten Duge, biefe Arbeit gegenwärtig fortjufegen. Sobald ich fomme, will ich Ihnen meine anfrichtigen Befinnungen als Freund, Bruder . Autor und Bruder . Runftrichter aus der Rulle meines Dergens und Sinnes mittheilen. Gie miffen, wie bas gange Publifum vom Benfalle Ihrer Breisfcbrift robreifte, war mein Rell allein troden. Wenn gegenwartig bas gange Dublifum burt fenn follte, jo mochte jest mein Benfall fur Sie traufein. Altes Blendende ber Breis. forift schreckte mich nicht ab, felbige zu ver-Dammen, und alle Difverhaltniffe, wenn ich felbige auch in Ihrer neueften Enthullung einmal finden follte, merben mich eben fo wenig abidreden, Ihnen jugujandgen: Dein find wir, und mit bir halten mir's.

3ch habe an bem Spruche über eine halbe Stunde gesucht, und endlich fam ber ehrliche hartfnoch, und wir haben Ihre Briefe gelefen, und gegeffen und geerunten, und und eim

langes Mährlein unferes Lebens erzählt bis gegen Mitternacht. Schlafen Sie wohl in den Armen Ihrer Caroline, liebster herr Confistorialrath, ich bin nicht gewohnt, so lange als heute aufzubleiben.

Den letten Dai um 5 uhr.

So früh als heute bin ich noch dieses ganze Jahr nicht aufgestanden. Der polnische Reichstag — ich weiß nicht, ob aus Mangel alter Weiber man sich zu Bückeburg nicht auf Wasch-Maschinen einschränken muß — hat mich berteits um 3 Uhr geweckt. —

— Ich war vor Schläfrigfeit nicht im Stanbe, meine große Schwansfeder zu halten, und sah mich genothigt, auszugehen; wohin sonft, als zu ben beiden S.P. Berlegern, welche feit voriger Boche die S.P. mietauischen Professoren bier abzuwarten hoffen.

Bon unserem Claudio Ulubrano habe ich ben 7ten b. bas erfte billet doux erhalten, und habe ihm heute auch ein paar Zeilen, ich besorge aber, ju meiner Schande und in trun-fenem Muthe, gefchrieben.

Ich hoffe, daß Sie das Mancherlen und Etwas ju meiner dreptopfigen Uebersehung werden erhalten haben. Sie werden wohl merfen, daß die Vorrede des hrn. Urian Ihre Beplage betrifft. An der übersehten Stelle aus dem Pinder mag sich der herr Epimetheus erbauen.

Dr. Br. bat auf meinen alten Kreund Do therby, ben fein Unftern nach Breuffen trieb .. um meinen fleinen Ragir ju inoculiren, ein Dasquill in die Zeitung einrucken laffen, und bat im Buchladen geweiffagt, baß Ranter 50 Pranumeranten verlieren murbe, wenn bie Benlagen noch långer fortführen. Dein Geift if jest beruhigt, baß ich bren verbiente Manner, ben Inoculifien meines Cobnes, ben Bater, und ihren beiderfeitigen Freund, den beren Epimetheus mit einem Diebe gerochen habe-Eine folde tremula anus ift Ihre Rebenbuhlerin , Sochwurdige Frau Confiftorialtathin, die Bere bon Radmonbor. Rehmen Sie fich is bep Ihren gegenwartigen Umftanben in Acht. daß fie weder Ihnen noch Ihrer fleinen Lochter in petto etwas anthut.

Mein Berleger Gebhard, alias Garbe, hat Ihnen also nichts geschickt, weber in 8. noch in 4. Der Sünder soll seinen Lohn empfahen. Uch, meine liebe Ungeduld, die jüngste Fruckt meines Leibes, Christiani Zacchaei Telonarchae Acodoropous über die neueste Anslegung der ale testen Urfunde, am Tageslicht zu sehen! Ich bitte mir ja ein Recepisse am Tage des Empfanges zu übersenden. Eine milde Stiftung von 50 Eremplaren für alle beutsche und und deutsche Runstrichter ist ausgesest. Denfen Sie sich das Sesicht der neuen Republik, wenn

fie dieses erfie Manifest eines Dictators unter feinen Brüdern zu lesen bekommen wird. Es wird ein Schwert burch ber jungen Mutter Detz gehen, bas vieler Herzen Gedanken erwurgen wird. — Stäubt boch die heilige Sprache ves Drenfuses unter dem biamantnen Griffel auf dieser Lumpentasel wie schimmlig Brod!

Wenn Sie bie lettre persue noch nicht erhalten haben, so melde ich zu Ihrer Bernhigung, daß die zweite Ansgabe am Sonntage Trinitatis von mir ausgefertigt worden und heute abgegangen. Sie werden also eheftens dren verlorne Briefe erhalten, und dieß ist auch wohl das non plus ultra in seiner Art von Epperimenten.

So fehr ich auch Ursache habe, gant freische Ursache habe, mit dem Berleger der hiessigen gelehrten Zeitung zu zurnen, so wenig gerecht scheinen mir Ihre Vorwürse zu senn. Sie sind Ihr eigener Verrather von außen und innen Aristodulus Philosophus wohnt ben ihm im Hause, folglich hatte er die Handschrift ehrer als ich gesehen, und ich fand schon das ausgestrichene Ben wort. Die differentia specifica meines Styls und des Ihnen eigenthumslichen ist saustick, und Ihre Verbeisung bes Artifels so unterscheinen als des Alcibiades Jund von Lobias Hundelin, von dem XI. 9.

ausdrucklich geschrieben fieht: er wedelte mis seinem Schwanze; an welchem Artifel es dem ersten ganz und gar fehlte. Daher war mein erster Einfall, alle Pockengrubchen, naevos und Sommersprossen Ihrer verzogenen Schreibart mit lauter Mouchen zu belegen. Ich verssuchte es mit dem Sen s, welches mir wegen der Verwandschaft mit dem soit il unausstehlich ift, kam aber damit auch nicht aus der Stelle. Sie hatten es dem Verleger und nicht mir geschickt; und endlich braucht es keinen Sonffleur; Ihr Urtheil über den Klopstock und die Barbensprache war mehr als Wahrzeichen.

Ich habe nicht das Derz gehabt, Sie als ben Berfaffer des Anaut zu nennen: desto dreifter war ber hiefige Rlub, boch nicht der Director, welcher einem jungen Pfifferling, den ich noch nicht übersehen kann, und der Janisch heißt, die Recension überließ. Die Pradilection gewißer physiologischer Begriffe, in die Sie auch mehr als ich verliebt sind, z. B. hartilen und Unzer, schien mir im Anaut merklich zu senn. Ich sah aber eine Maske, wo feine war.

Daß Ihrentwegen ein hirtenbrief an Lavater in der Mache war, erfuhr ich durch den Wirth des Miethmanns. Philosophen aber fonnen ebenso wenig bem Migverständnisse entgehen, als Philosogen und Poeten. Ich ube mich, alle menschliche Urtheile zur' abgente zu lefen, auszulegen und zu nuten, und die größte Gleichgültigfeit mit der möglichsten Folgfamfeit zu verbinden. Der ungerechteste Tabel hat in meinen Augen seinen guten Grund,
ben ich zu finden suche, und jedes Lob seine
schwache Seite, an die ich mich eben so gern
zu halten suche; und diese Politis macht uns
Freunden und Feinden überlegen, bringt alles
auf seinen rechten Werth zu unserem Gebrauch
und Ruben.

Außer ber Fortsetang Ihrer Freundschaft bat mir hartenoch feine angenehmere Rachricht bringen können, als von Ihrem Gluck,
mit dem Sie sich Ihres Lebens freuen, im treuen Urme einer Mannin nach Ihrem herzen-

Mein fleiner Ragir hatte zwar Luft nach bem gelobten ganbe; aber wie er horte, baß bie Braut in petto fcon einem andern zuge-bacht war, tft er flugs anderes Sinnes geworden.

Bater fenn ift die bochfte Antorschaft und ein eben fo großes Geheimniß — ja die beste Schule ber beiden außersten Eugenden, Des muth und Sanftmuth.

Rugen Sie nicht, liebster herber, ben Soldzerischen Misthaufen. Wer Sie bazu aufmuntert, ift nicht Ihr Freund. Ich schmeichle mir, daß Ihnen bie Königsbergische Recension mehr Genüge thun wird als die Wandsbectifche. Ich habe mehr pro patria als für ben Buckeburgischen Consistorialrath geredet, ber mir eine ganz fremde Person in biefer ganzen Sache senn sollte.

Ich habe zufällig ein Probeftud ber neuen Frankfurter Zeitung gelesen. Können Sie mir etwas von ben gegenwärtigen Arbeitern melben? Gothe ift boch noch Ihr Freund? Der Name seines Goben wird wohl ein Omen für unseren theatralischen Geschmad senn, oder die Worgenröthe einer neuen Dramaturgie.

\*\*\* hat Ihnen also ben ebelften und unschuldigsten Charafter, ben ich auf ber Welf
noch fennen gelernt habe, verschwärzt. Ich erfannte an Ihren Winfen gleich die giftige Quelle
ber Urfunden; seine Unwissenheit, Naseweisheit und Dummbreiftigfeit, von Dingen zu
urtheilen, zu benen fich unsere funf Sinne wie'
eben so viel Schweine verhalten. Alle unsere
Dilettanti, die sich zu Kunstrichtern auswerfen,
find die gröbsten henchler und Ignoranten.

Morgen fange ich den Sagrins an, nachbem ich den Eusebins und die übrigen historicos ecclesiasticos zu Ende gebracht, worauf
ich zu den ältesten Rirchenvätern schreiten werde. Eine Neigung, die ich lange zu befriedigen gewünscht; ich bin durch kleine Umftände
auf diese Laufbahn gebracht worden, die ich

fortsehen will, so weit ich fann. Bon Auguftinus und hieronymus allein habe ich einen ziemlichen Borschmack gehabt.

Theilen Sie mir, so bald Sie die Blatter des Zachai erhalten, Ihr Sutachten über meinen Plan mit, ob ich Ihrem Sinn gemäß denselben gelegt habe? ob meine Anordnung Ihrer Ideen einige afihetische Bonkommenheit hat? Ich wünschte alles a priori deduciren zu können; in Ihre Deduction a posteriori wollte ich mich so wenig als möglich einlassen. Geben Sie mir einiges reelle Licht über Ihr 4tes und 7tes Buch.

Ihr Wink über bas erfte Buch foll mein ganzes Augenmerk fenn ben ber wiederholten Durchwühlung Ihres Buches, zu ber ich auf Muße, Anlaß und Stetigkeit der Seele warte. — Invito processit vesper Olympo. Und hiemit Gott befohlen.

### Bon Benben.

hier ift ein ehrlicher, aufrichtiger Fremb, ber als ruffischer Stabs - Chirurgus noch unmittelbar vor seinen stehenden Jahren die Weisheit ober Aborheit gehabt hat, Dienst und Ruhe zu verlaffen, zu lernen, zu reisen, Woctor zu werben, und jest heimzukehren. Er war in Strafburg zur Zeit meiner Blindheit und Arubsal, mein danbsmann und Rebenwohner, und hat, nach geendeter Reise durch Frankreich und England, die Gute gehabt,

mich hier in ben weftphalischen Morastergen, Eichenund Buchenwalbern, zu besuchen und acht Tage Dach
und Brod mit mir zu theilen. Wollen Sie also einige
Worte von Ihrem lebenden Freunde aus dem Nunde eis
nes lebenden hören, so fragen Sie ihn; wenigstens hat
er den Auftrag, Ihnen ein Stud westphalischen Pums
pernickel mitzutheilen, den Sie essen werden zu meinem
Gedachtniß und zur Erinnerung der ersten seligen Zeiten
bes Biehes und der Eicheln. Biel Gruße und Umars
mung,

## 202. In Berber.

Ronigsberg ben 26. Mug. 1774.

Liebster herber, unser Freund hartknoch flingelte und wedte mich heute bes Morgens um funf Uhr auf, — und ich will mit ein Paar Zeilen an Sie Feperabend machen, auch für mein 44tes Jahr.

Ich bin diese Woche in halber Trauer gegangen um einen Mann, der sich um mich verdient gemacht, unter anderem auch dadurch, daß ich ihm, ohne ihn zu kennen, meinen Dienst ben der Regie zu verdanken habe. Es ist der geh. Commerzrath Jacobi, der heute begraben worden. Meinen morgenden Geburts, tag will ich in ganzer Trauer sepern; und mein kleiner Joh. Michael hat den 130ten Psalm auswendig gelernt, und wird mir die Freude machen, ihn auszusagen zum Frühstus.

Morgen vor acht Tagen erhielt ich einen Brief, abermal sine die et consule, auf Bue deburg, nebft einem Stud Dumpernicel. 36 lief noch benfelben Abend nach ber Stadt, um ben Mann aufzusuchen, bem ich unter einem Platregen begegnete und mit ihm bis ins britte Stockwerf ben Remus flieg. Aber ber Dumpernicel war verschimmelt und ber Brief acht Monate alt, wie ich mir nachher aus D. Degalow's Reife. Journal von feiner eigenen Sand bescheinigen laffen. Der ebrliche Mann bat mich amenmal befucht, und wir haben als gute Freunde ben 17ten b. D. Abends ben einer Bouteille Bier und einem Pfeifchen nach norbifdem Gebrauch uns einander empfohlen. Er hat auch unseren unartigen Claudius und fein Bauermadden in Bandebed besucht.

Sartinoch hat mir die Rieler Recenfion bes Buchftabens S. mitgebracht, die ich wegen ihrer Rurge und Naivetat abschreiben will. "Erft ein Streit gegen einen sogenannten anßerordentlichen Religionslehrer, E. T. D., über den Gebrauch des Buchstabens D in der Mitte und am Ende der Wörter. Dann eine Apologie desselben Buchftabens von ihm selbst. Der erste voll von seichtem und übel zusammenbangendem Geschwäß. Die andere wahrer Unfinn. Zum Beweis des lesten dient folgende Stelle, da der Buchstabe also schreibt: ""Rein

Dafenn und meine Erhaltung 2c."" Sie find in eben ber Zeitung, vermuthlich nach gleichem Zuschnitte beurtheilt, und einige Stucke nachber meldet ber gelehrte Recensent, daß er erfahren, wie herber über die Urfunde, und Hamann über ben Buchstaben h geschrieben. Run, lieber Freund, was Gott zusammen, fügt

Ich habe Ihre alteste Urfunde vom 5ten Jun. bis zum toten Jul., alle Sonntage ein Pensum gelesen, und mich, nach Ihrem Win. fe, den ich mir in der Folge noch besser zu nut machen werde, an das erste Buch gehalten, aber fast gar keinen Vortheil von dieser ganzen Lesung gehabt. Mein Kopf scheins nichts so gut, als im Ganzen zu fassen. Doch hoffe ich noch Ihren Bunsch näher zu befriedigen, als mir vor der hand möglich ist.

Saben Sie die here von Kadmonbor erhalten, meine Uebersetzung und das Mancherley und Etwas, von dem heillosen Bode, an dem ich Sie und mich werde rächen mussen? Wenn Ihnen die lettre perdue nicht zu Handen gekommen ist, so können Sie die zweite, vermehrte Ausgabe sich mit der Messe versprechen. In meinem bisherigen cursu patristico bin ich durch eine Veränderung auf dem Bureau gestört und unterbrochen worden, und werde vermuthlich mit dem Tertullianus, den ich balb gu Ende gelaufen bin, und bem lactantius, der vor mir liegt, aufhören. Duß ben gangen Tag figen, expediren oder auf Expedition warten.

Daß ich Raber Flink bin, werden Sie aus meinen Prolegomenis ersehen, die schon den geen Mai von hier zum Drucke abgegangen. Aber sobald ich zur Sache komme, bin ich Raber mit Rath. Kein impromptu, sondern ein Plan, vor dessen Umfang ich bisweilen selbst erschrecke, und ihm allen Antheil am sensus communis abspreche, und, was mir noch weniger abnlich sieht, aber im Grunde immer mein Seschmack gewesen, ganz Drama, kein Spos. Es kommt mir aber selbst lächerlich vor, davon einmal zu reden; wiewohl es das punctum saliens meiner ganzen Autorschaft von jester gewesen, kein Autor zu senn, als nara

Einen Gevatterbrief erwarte ich von Ihnen, ungeachtet ich Ihnen bas hochzeitgeschenf schuldig geblieben bin. Was für eine Welt von Empfindungen und Begriffen liegt in dem Geheimniffe ber Baterschaft!

Bergeffen Sie picht, mich mit ber gegenwartigen fummerlichen lage meiner Amtegeschäfte; im Nothfall, gegen fich zu entschuldigen. Gott laffe Ihre Freude mit bem nachften September erfüllt werden!

### .. Bon Berber.

Budeburg ben 10. Gept. 1774.

Ihr Brief, mein herzensfreund, kommt mie eben an dem Tage, da der meinige mit der Rachricht abges hen follte, daß ich nun auch einen Wilhelm Christian Gottfried habe. Den 25ten Aug. legte ich mein 30tes Jahr zurud; Sie den 27ten Ihr 44tes; den 28ten drängte er sich zur Welt; die dren Tage lasset uns nun zusammen severn. Das Anablein hat mich und soll mich wiedergehären zu neuer hoffnung meines Beruses. Es ist ein starter, schwarzstopsiger Junge, ganz, die auf haut und haar mein Ebenbild.

Weber Mancherley und Etwas, noch Prolegomena habe ich gesehen. Die lettre perdue habe ich wie ein Luchs ober Abler in einem Catalog aufgespürt und beps nahe durch Courier kommen lassen. Brächte sie Ihnen boch Frucht! und haben Sie za bie Treuherzig keit, mir alles zu melben, was — ober ob nichts barauf selege. O schicken Sie mir, lieber &, boch die Sachen selbst, ober besorgten sie ohne Claudios claudos! Es ist doch nicht recht, daß ich kein einziges Ihrer Stücke von Ihnen selbst, alles aus Catalogen habe. Würften Sie, wie ich durste!

Mit ber Urtunde follten zwen andere Stude beraustommen, bie, unserem harttnoch zu banten, noch nicht heraus find. Ich will nichts bavon vorschmeden, fie sollen Sie überraschen. Ich werbe und muß über alle brey viel leiben, barauf mache ich mich gefaßt, und zum Aheil habe ich's verbient. Bon jest an ziehe ich mich, hitfts Gott, aus allen spanischen Schlöffern zurud, und will in meiner hutte wohnen; nur muß ich, wie, (wenn Ihnen bie Geschichte aus Königsberg bekannt ist,) ber beichtenbe Lau sagen: "nur noch Ein Wert, herr Doctor!" Das habe ich jest unter zweiter Abschrift.

Laffen Sie nur im Großen, in That, Ihren Plan nicht untergeben. Mit Einem Worte treffen Sie bem Ragel auf ben Kopf: es ift alles Gefch was! teine hanblung! Auf Einer Ihrer Seiten fteht mehr, ale hier auf Bogen! helf indeffen Gott, butch Fallen muffen wir geben lernen! Ruhe, Einfalt, hand-lung soll von jest an mein tägliches Geschäft werben!

In ben ersten Tagen meines Gottgegebenen habe ich recht Freud' und Ruhe und Leichtigkeit geschwerett. Was rum kann ich nicht immer so senn? Meine Schwere ift bloß Krankheit! In Schrift und Geist!

Ich bin jest gang im Bend : Avefta und im R. A. Glauben Sie mir, ich hoffe viel zu fagen, und ben Bellers, Jannes und Jambres entgegenzuwinken mit bem Tinger ber Kraft.

# 203. An J. F. Partinod.

Ronigsberg ben 23ten Gept. 1774.

Mein lieber Freund und gandemann Sartfnoch, hier haben Gie eine Ginlage von einem vergnügten und jufriedenen Bater in Budeburg, die ich gestern erhalten. - Ihr herr Schwager Rappolt, ber mir beute benm Beimgeben begegnete, ba ich meines lebens fatt mehr taumelte als ging, bat mir bie nachricht Ihrer gludlichen Unfunft mitgetheilt. Ich mun. fce Ihnen und Ihrer empfindfeligen Salfte ben Genuß der Rube, nach fo viel Unrube, woran es auf ber gemächlichften Reife und in ber ordentlichften Saushaltung niemals fehlt, nach meinen fleinen Erfahrungen von beiden ju urtheilen. Auf unfern alten Freund, Autor und jungen Bater in ber Bufte gu Budeburg au fommen, fo fdreibt er mir unter anderem; Die lettre perdue babe wie ein Luchs ober Adler in einem Catalog aufgespurt und bennahe burd Courier fommen laffen. Es ift boch nicht recht, daß ich fein einziges Ihrer Stude bon Ihnen, alles von und aus Catalogen babe." Sorgen Sie boch, liebfter Freund, baf Bing mit ber neuen vermehrten Ausgabe allen Courierfosten zuborfommt. Item: "wegen ber zwen andern Stude, die mit der Urfunde batten beraustommen follen, und, unferem Bartfnoch ju banten, noch nicht beraus find, halten Gie sich an ihn. Er hatte sie Ihnen schon vor eimem Vierteljahre schaffen können. Bon hier
ist's zu thener und ich habe für mich selbst kein
Exemplar." Vestigia me terrent, lieber herr
Berleger, möchte ich wie der Anchs zu des köwen Majestät sagen. Steigen doch nichts als
Autor. Seufzer nach dem Olymp! Uch, Madame Hartknoch, sagen Sie mir im Vertrauen,
worau man am sichersten unseren resp. Hrn.
Verleger den seinem Worte halten kann. Lassen
Sie ihn auch die Rolle eines Autors spielen,
und rächen Sie unser ganzes Volk an ihm
als seine Fran Verlegerin!

Auf meine Kleinigkeit zu kommen, so ift meine hand über die Essais litteraires ziem, lich erkaltet, woran der frühzeitige herbst und Borsprung des Winters schuld senn mag. Ueber die She habe ich auch noch keine Zeile weiter schreiben können, als ich vor Ihrer Abreise gekommen din. Es wird dem Essay on woman des berühmten Wilkes nichts nachgeben, und der Text ist Gen. II. "und er schloß die Statte zu mit Fleisch." Womit Ihnen eine gute Racht wünsche und das Wort dem jungen Shes vaare nicht umsonst gesagt baben will.

## 204. X h Derber.

Ronigeberg ben 4. Det. 1774.

Mein liebfter Berber, Ich babe bie Rade richt bon Ihrem Erfigebornen ben 21ten Sept. Beute fomme ich bes Abends bon meiner fauern Lagesarbeit ju Saufe mit wuftem Ropf und blind gefdriebenen Augen, und finde einen Brief und ein großes Billet auf mich warten. Deine Leute bestellten mir et. was bon Brn. Laval, bas ich nicht verftand, auch nicht einmal borte. Beil ich Sartfnoche Sand erfannte, an den ich Ihre Ginlage begleitet batte, fo freute ich mich über eine fo prompte Antwort, und rif, mas ich fonnte, benn fie wehrte fich wie ein Matchen, und ber Biberftand hatte feinen Ginn - bis ich ben Brief erbrach. Das Eingeweibe fiel mir gleich in die Augen. Meine Bermunderung war fo merklich, daß mir meine Sansmutter wiederholentlich jurief: Der Brief wird nicht an Sie fenn! Ich fehrte ben Brief um; und ohne noch den Augenblick Ihren Ramen barauf ju bermuthen, las ich ihn mit aufgesperre ten Angen, bie bem glaubwurdigen Beugniffe: meiner Sausmutter zufolge, wie zwen Rebenmonde am Firmamente ftarrten. Sa, bachte ich, bift bu nicht ein Geiftlicher in Odwaben? Das große Billet war aber ein noch argeres. Quidproquo und betraf 1000 Athlr. Die ein

Abvocat, ben ich faunt von Unfeben recht fenne, "wegen meiner eblen Denfungeart" bon mir auf einen Bechfel zu 6 p. c., in zwolf Donaten jablbar, borgen wollte. Diefer fonderbare Umftanb notbiete mich noch fiebenden Rufes nach ber Stadt ju laufen, aber ber Sana war vergeblich. Rachdem ich mich uber Die Ebenteuer bes beutigen Abends ausgeargert batte, überfiel mich ein fanftes gacheln, fo fanft wie ein Odlummer bes muden Banberers, und ungeachtet meiner ,, edlen Denfungeget" wandelte mich eine gufternbeit an, bes verliebten Berlegers Briefden an feinen Bufen . Autor und Freund jum Deffert meines Abendbredes zu machen. 3ch boffe, lieber Derr Confisiorialrath, daß Ihre Abfolution fo aufrichtig, als meine Beichte fern wirb, und baß ich einer Gegenvertranlichkeit werth fer, da ich im Kinanzwesen nicht ganz unerfahren bin, wie Sie aus bem Ecce! bes Sauvage du Nord erratben tonnen, ba ich in biefem lood. communi ein fo versuchter Soberpriefter bin, als der liebe Confiftorialrath ju Budeburg, und - ba ich wie ein leiblicher Berens über Diefen Qunet gefinnt bin. Debr habe ich nicht nothig anjufuhren, um mich wegen bes unvorfetlichen Ginbruches und vorfetlichen Untbei les am Inhalte ju entschuldigen.

Die Stelle, Ihre Verpflanzung nach Mietau betreffend, hat mich am meisten intereffirt; und erlauben Sie mir, liebster herder, Ihnen mein herz darüber, so viel ich kann, auszuschütten. Durch hartmann ist wohl nichts abzusehen, und ich möchte Ihnen gegenwärtig mehr ab. als zurathen, sich in einige Unterhandlungen einzulaffen; so sehr ich auch wünschte, Sie näher hier zu sehen und in einer besteren Lage für Ihren Geschmack.

Ich mar Willens ju fchließen, habe mich aber anders bedacht, und will wider meine Gewohnheit fortfahren ju lucubriren, be ich obnehin ben Tage leiber feine Beit mehr übrig. babe. Unftatt ju überfeten, muß ich jest ein erpedirender Copift fenn, und Sie fonnen leicht benfen, wie mir ben einer folden Arbeit 315 Muthe ift. Dieß fen ju Ihrem Erofte gefdries. ben. Unerachtet ich alfo in meinen gangen listerarifden. Entwurfen unterbrochen bin, arbeis: te ich boch in verlorenen Augenblicken an einem Berfuch uber bie Che, ben Bartinoch ale ein Dentmal auf feine Dochzeit verlegen fou. Wenn er auch nur einen Bogen beträgt, fo foll er Sterling fenn, wie ich hoffe und manfde und trachte.

Da Ihre Antorfcaft einen wirklichen Einfluß in Ihr Schickfal ju haben icheine, liebster herber, fo machen Sie Ihre Ueberie

gungen. Meine Ungebuld, die beiben corpora delicti ju feben, wird badurch erhöht, und Ihr eigen Gewiffen macht Ihnen Borwürfe, bie ganz gerecht find, und die ich nicht nothig habe, als zu feiner Zeit, zu rügen. Ich wünschte, z. B. eben so sehr wie Sie, daß der ganze Michaelis aus der Urfunde ausgestrichen ware in f. w. Aber daß durch neue Ausgaben keine Palingenefie möglich ist, haben Sie schon selbst an den Fragmenten erlebt. Et ab hoate constitum! Also Sulzer's Wink, gegen die Phantaske auf Ihrer Ont zu senn, ist aller Ehren werth. Ich kenne keider jene Schla und Charpbbis, an denen Sie Gesabr laufen zu scheitern.

If jemand, ber die Vater freuden fennt, fo ift es Ihr Freund. Aber mit welcher Furcht und Zittern ich selbige genieße, weiß niemand wie Er! wie unmöglich ift es, ben diesem sußen Weine maßig zu senn; und welch föpfender Rausch!

Ungeachtet Sie mich nicht jn Ihrem Bilhelm Christian Gottfried jn Gevatter gebeten haben, so wünsche ich ihm boch, daß er in seines Onkels Christian Zacchat Fußstapfen trete und sein Festina kente übertreffen möge; der flugs im Manuscripte fertig war, und nutr, mehr feit einem halben Jahre unter der Presse zandert. Mein nächster soll ein Gevatterbrief senn an den Vater und die Mutter in BuckeBudeburg. Gute Racht. Der Bachter fcnarre eilf.

Bog. An J. B. Bartenoch. Ronigeberg ben 5ten Det. 1774.

Dein lieber Sartfnoch, 3ch babe geffert bem Confiftorialrath ju Bucfeburg gebeichtet, und erwarte feine Abfolution mit erfter Doft. baß ich nicht nur aus Berfeben Ihren Brief an ibn geoffnet, fondern auch meine Reugier. be mit aller Gemachlichfeit befriedigt babe. Denn hatte ich es nicht gethan, fo batte ich nicht bas Bergnugen gehabt, einen gartlichen Berleger und Chemann in feinem tête a-tête au belaufden mit feinem Autor und Jochbruber. Benn meine Sibplle nur erft mit ihrem fleinen Berfuche über bie Che a la Wilkes fertia mare! Ueber einen oder amen Bogen laßt fich gar nicht aushalten, meder im Lefen noch Schreiben, wie ich ben Bogen gespannt habe. Borigen Sonntag habe ich zwen Perioben gemacht, die noch nicht fertig find. Die Duge ju den bierophantischen Briefen fann ich ben meiner gegenwärtigen Verfaffung gar nicht absehen.

Der Aufbruch bes Briefes ift alfo in. aller Unschuld geschehen, aber bas Durchlesen mis allem Fleiß. Go fehr mir bas erfte leib gethan, so zufrieden bin ich mit dem letten. Besonders über die Stelle wegen des Projects, unsern Freund zu verpflanzen. Ich habe mich über diesen Punct gegen ihn selbst nicht ganz deutlich erklaren können. Aber Sie haben den Ungrund der Hartmannischen Bemühung rein genug aufgedeckt In dem jungen Manne liegt ein Rlot und Comp. in folio. Ich habe nur vorige Woche einen Brief von ihm an unsern Kant gelesen, und seine tolle Ankündigung des Fuldaischen Burzelbuches in der mietauischen Beitung. Sapienti sat.

Es ift immer etwas, das mich noch ab halt, mich über unseres Freundes Antorschaft zu erklaren. Da selbige aber in sein Schick, seinstuß zu haben scheint, so habe ich ihn vor der Sand gebeten, darüber mit sich selbst zu Nathe zu geben, weil ich nicht mehr sagen kann, als ihm sein Gewissen schon sagte, und er selbst einsieht und mir beichtet. Schaffen Sie mir ja die mir noch sehlenden corpora delicti seiner Autorschaft, damit ich das Ganze übersehen kann. Ungeachtet ich seine Zeit und Kräfte habe, zu denken, so denke ich boch und arbeite, wie ein Apelles hinter der Wand, oder wie ein Bergknapp unter der Erde.

# 206. Xn 3. g. hartined.

Ronigsberg ben 24. Oct 1774.

Mein lieber, befter Bartinod, 3ch habe gestern ben halben Tag in Gebanfen an Sie gefdrieben, weil bier bie Radricht über Belm. fabt angefommen, bas unfer Kreund Berber Ad mit feinem Landesberrn überworfen und gegenwärtig broblos und verlaffen fage. Diese Radricht, wovon mir bie Salfte nicht gang unmahricheinlich vorfam, machte mich fo unrubig, daß ich ju Ihnen meine Buftucht neb. men wollte, um über fein Schidfal einige Ausfunft ju erhalten. Beute ju Mittag bat mich Ihr lieber Schwager gaval, bemt ich wieber recht febr gut ju werben anfange, mit ben fo fehnlich gewünschten Corporibus delicti erfreut, mit benen ich, ungeachtet eines fauren Bofttages, auf bem Bureau biefen Angenblick benm Bapfenftreich ju Enbe gefommen bin-

Um das Gold feiner Antorschaft bon ben Schlacken ju reinigen, durfte frenlich eine fleine Fenerprobe unumgänglich febn. Ich hoffe und wünsche, daß sie furz und leicht und wohlschätig für ihn werde. Der gewaltige Rauch scheint doch immer ein wirkliches Feuer zu verrathen, das in seinem Bufen brennt, und ein solcher lebendiger Funke fann es mit dem größten Walde aufnehmen. Sute Nacht, mein lieber hartknoch! Wir haben beibe uns heute

fo mube gearbeitet, und Sie haben einen Grund mehr, fchlafen ju geben. Wer weiß, was uns tranmen wirb?

Den 25. Det.

Ich bin diesen Morgen nach der Stadt gelaufen, um die Nachricht von herber felbst zu lefen. Der Brief ist nicht aus helmstädt, sonbern aus Brandenburg, und in meinen Aus gen von keiner Authenticität, sondern bloß Geschwäs.

In einigen Provincialblattern scheint der Berfasser seinen Styl ziemlich vortheilhaft verlengnet zu haben; gegen das Ende aber wird er gar zu fenntlich. Die Wahrheit zu sagen, halte ich es mit ihm gegen seine Gegner, aber wider ihn mit seinen Freunden. Der ganze Knoten beruht darauf, beide Parthepen zu unterscheiden zu wissen.

Ich fomme von meinem Burean, erschöpft mehr von langer Beile als Arbeit zu Sause, und finde den Meßcatalog vor mir, den ich durchgelausen, aber wenig für meine kunftige Reugierde gefunden. Durch meine veränderte außerliche Lage scheint mein Beruf zur Autorschaft, der ohnehin wenig immer zu bedeuten gehabt, fast ganzlich erstielt zu werden. Wie ich eben so voll von Planen als Berder war,

murbe. ich, auf einmal in meiner tollen Lauf. babn unterbrochen Er bat mich wieder ans meinem Schlummer halb ermuntert. Sie wiffen, mas ich fur rafende Sprunge uber feine Preisschrift gemacht. Ben feiner alteften Urfunde mar ich den Augenblick fertig. Bu gutem Glud ichlaft alles, und ich habe nicht guft, Die fleine Dafchine mit einem Singer angurubren, weil mich die Beit abgefühlt hat, und ber Augenblich fcheint verfloffen ju fenn. ift mahr, einige meiner Samenforner icheinen fich burch Berder's Bleiß und Beber in Blumen und Bluthen vermandelt ju haben; ich munichte aber lieber Stuchte und reife. Und gu allen biefen Bunichen gebort Beit und Blud, wie Salomon fagt, und beibes bangt nicht von uns ab.

Ben meiner gegenwärtigen Schwermuth und Erwartung der Dinge habe ich keinen Muth und Anlaß, an herder zu schreiben. Bitte mir aber dafür aus, mich, sobald Sie Nachricht von ihm haben, daran Theil nehmen zu lassen. Mein Briefwechsel soll Ihnen selbst keinen Zwang austegen, als bloß in Ansehung dieses einzigen Punctes, der mir am herzen liegt. Ihr gegenwärtiges Frenjahr und Ihre Genauigkeit in Geschäften sind mir zu ehrwürdig und bestannt, als daß ich Sie nach dem Maßstabe, womit ich hinz messe, beurtheilen sollte. An

die mietauische Aussicht lohnt es nicht, ju benken. Wenn dieses Project hatte durchgetrieben werden können, so möchte ich fast darauf
wetten, daß die Denkungsart seiner jesigen Gegner sich eben so sehr geandert haben wurde, als des zeitigen Sachwalters seine, und daß
sich letzterer am meisten geirrt haben wurde. Es
ist für kein menschliches Auge möglich, den Daß der Freunde und die Liebe der Feinde zu
erkennen; und dieß sind gleichwohl die stärksen Elemente unseres Schicksals,

Run, mein lieber hartfnoch, ich glaube nun mehr gefdrieben ju haben, als Gie im Stande fenn merden, ju lefen und ju verfteben : meil ich nur bie außerften Enben meiner innigften Gedanten und Befinnungen, Die mich wie ein dicker Debel unterbrucken, babe berubren fonnen, und mich felbft ein menig gu erleichtern gefucht babe. Ich umarme Sie auf bas berglichfte fur ichleunige Befriedigung meiner Buniche, ba ich es am wenigften vermuthend war, und es am nothigsten batte. Empfehlen Sie mich Ihrer besten Salfte, wirthschaften Sie gut mit Ihrer Liebe Bartlichfeit, bamit etwas übrig bleibt, wenn die Jahre fommen, wo man weber fich noch Undern mehr gefällt. Meine Ganfe ., Ochmanund Rabenfedern find alle flumpf, und ich habe Gegenwartiges mit einer Trappenfeber gefcrieben. Vielleicht kann auch diefer änkere Umstand etwas zur Entschuldigung des Inhalts beptragen. — Leben Sie wohl und glücklich.

## Bon Berber.

Budeburg ben 14ten Rov. 1774.

3d wollte nicht eber fdreiben, lieber Freund Telonarcha, bis bie Prolegomena antamen, und bie erichies nen geftern, eben ba ich gur Rirche ging. Dant Ihnen aus Bergensgrunde fur Ihren guten Willen und rebliche That. Sie haben meinen Ginn und 3weck nicht bloß mobl gefaßt, fonbern auch febr gefaubert und ibealifirt, bag in ber Kolge mir Ihre Winte auf meiner Babn gu Bulfe tommen werben , baf ich ein reineres und ficheres Biel nehme. Bas bas Blatt im Publicum wirken werbe, weiß ich fo wenig als Gie. Bielleicht fo wenig, als mein Buch; aber bas ichabet nichts; ber Maulmurf grabt in ber Stille, und boch weiter. Dich freut febr , baß fonberlich Ihr Unfang fo bell geworben; wer bas nicht perfteht, bem tann niemand helfen. 3m zweiten Theile haben Sie bin und wieber eine bofe Sache febr gut vertheibigt, ob ich gleich noch nicht febe, wie ich anbers hatte perfahren tonnen. Baren bie Cachen bes ameiten und britten Theiles meines Buches lauter facta, Die fo vorgezeigt werben tonnten, fo mare tein Menfc gufriebener, als'ich. Batte ich aber bie lambeaux bes grquen Mantels bes Alterthums als ein zierlich geftide tes Kleib aufzeigen sollen, so ware bas wohl für Rars
ren des Jahrhunderts schön, aber für jeden Klugen Menschen Betrug gewesen. Also bleibt nichts als der Streitton übrig, den ich, ebenso wie jemand, herzlich hinaus
wünsche, und der in der Fortsehung natürlich herausbleiben wird. Denn Th. 2 und 3. sind nichts als Chaos
zu Th. 4, der helles Licht enthalten soll, wie der erste
Abeil. Was kann ich also dafür, daß das Publicum und
die lieben beredten Apollonii sich ein Ganzes benten, wo
keines ist? Die Sache, wenn sie nicht äußerst klein hatte
werden sollen, litt keinen andern Sang, und ich sage
wie der Fuchs: Das dieste End' ist noch hinten.

Bwey Stellen verstehe ich nicht. S. 5. "hier has ben Sie zugleich — beurtheilen." S. 12. ben Mamas muschi. Erklaren Sie mir boch die Veranlassung zu betsen Auch ben Ausbruck bes Volo voli Doo, Bebeustet's ein Rathsel? Und bann möchte ich gern bas beys gelegte Stelet des Apollonii sehen, wenn ich's sehen bark. Ich hoffe, mein l. h., ber Versolg meines Berstes wird Ihren Ausspruch: In magnis voluisse — besträftigen; und Ihr Segen, insonberheit aus ben paar Stellen Woses und ber Richter, sen auf mir!

3ch weiß nicht, ob Sie meine anderen zwen Schrift. Gen erhalten haben. Ich bin gewiß, baß sie Ihren Bensfall haben muffen, wie alles, was von herzen geht. Kann Bacchaus Telonarcha von Attien schreiben, so tann und muß ich sagen, was meinen Stand und meine

Pflicht naher trifft, und ohne welches alles andere Resben in die Luft ift. Die in Berlin wüthen außerordents lich dagegen, und ermangeln nicht, mir die niedrigsten Beweggründe dazu unterzuschieden; woraus ich mir aber, wenn der erste menschliche Stoß vorüber ist, nichts masche; es zeigt an, daß daß Salz beißt, und das soll es. Zugleich muß ich freylich Rachwehen leiden, die auch eine geraume Zeit, fast vom Julius an, mein Lezben mitten unter Freuden meines Weids und Aindes zum Jammerthal gemacht haben. Unter solchen Wehen aber wird auch, hoffe ich, mein besterer Wensch gedoren. Ihnen, lieber H., will und hoffe ich mit jedem neuen Schritte mehr zu genügen, je mehr ich mich von Ihnen zu entsernen scheine.

Der Ruf nach Metau war bloß hartmann's Einfall, zu bem ich gleich tein Funkchen Jutrauen hatte. Allers bings wunsche ich bath eine Beränderung, denn bie namalichen corpora delieti, beren ich auf der vorigen Seite gedacht, haben auch hier alles um mich ber so murba gemacht, daß ich, wo nicht auf Flammen : Afche, doch auf leichtbewachsenen Moor gehe. Da ich aber noch gew nicht weiß, wohin? so muß ich warten und ruben. Der Wechsel, den Ihnen die verrätherische Luna zeigte, gehörte mit in diese Bornhecke. Da an einem kleinen Orte, wo Juden die ersten Bettel: Regotianten sind, est Sund' und Schand' ist, mit Ried : Schulden behaftet zu senn, so war bier Berens durch Harthach. so gut,

mir einen Stab zu reichen, baf ich mit Ehren Einem schulbig sehn tann, und bas ist bas ganze Rathset, über bas Sie sich zu fehr ben Ropf zerbrochen zu baben scheinen. Kommen und kuden Sie in die hiefige Berfassung, und Sie werben mich loben und mir meliora fata wänschen.

und wie steht's mit Ihnen? Immer noch auf bem fahlen Pferde, und ist niemand, ber Sie erlofe? Ich will ein Fest feyern, wenn ich's bore. Und sammelt mich ber himmel einmal auf eine sichere, bessere Statte, so hoffe ich's noch zu erleben, daß mich hamann besucht.

Meine Bibliothet ift sehr vermehrt. Komme ich aber einmal von hier weg, so stofe ich ben unnügen Theil, ber mir bann wenigstens unnüg senn wirb, weg, und hoffe einmal ohne Bucher, beren Dampf mich so sehr erzfielt, freyer zu athmen. Dann bente ich Zeichnung burch Bilbnerkunft auf einem neuen Wege zu treiben, und mich nach Italien zu bereiten, oh ich einst noch bahin lange. Glaube aber schwerlich,

Sothe's Clavigo und Leiben bes jungen Werthers werben Sie nicht übersehen; bas lette kenne ich noch nicht, so wenig als seine Anmerkungen über bas Thearter nebst übersehtem Shakspearischem Stücke. Im Gotstinger Musen Almanache sind zwen Stücke: W. von ihm, die Sie lesen mussen, und die ben ganzen Almanach auswiegen. Er hat einen Liesländer, Lenz, der jeht Hosmetster in Strasburg ift, zum Nebenbuhler seiner

Laufbahn, ben Berfaffer bes hofm eift ers und bes neuen Menoga, welchen lehteren ich auch noch nicht tenne. Dunft Ihnen nicht auch, bas die Stude diefer Art ties fer als ber ganze Berlinische Litteratur: Geschmad reischen?

Menbelssohn ift jest bas Ibol meines Grafen, bem er fein Bitb von Shodowiekt geschickt hat mit ber Unsterschrift ber lateinischen Berse, bie eine Frau von Ompsteba, Oberhofmeisterin ber Königin von Panemark in Gelle, stante pede auf ihn machte:

Vir bonus et sepiens, quem vix e millibus unum tulit consultus Apollo,

Das sehlende weiß ich nicht. Auch ist mir nicht bekannt, ob die Unterschrift von ihm selbst herrührt. Klopstock ist in Sarlsruhe, ich habe ihn im Borbengeben nicht gesprochen, so wie er auch in Söttingen gewesen, ohne einen Menschen zu sehen. Im Musen Almanach ist ein Aufziritt von ihm, aber wie mich dunkt, schwach. Mich hat's immer gedünkt, daß er mehr lyrisches, als dramas sisches ober episches Senie sey.

## Bon Berber,

Budeburg ben ibten Rop, 1774.

Unmittelbar nach Abgang meines Briefes bekomme ich, mein lieber S., von hartinoch einen fa befrembene ben Auszug Ihres Briefes, baf ich fogleich, nachbem er mir einen widrigen Abend und Morgen gemacht, bas Postgelb daran wenden muß,. Sie aus ben sonberbaren Arrgangen Ihrer Phantaste und ber Lugen : Propheten por Ihnen her zu befreyen.

Es ift nicht wahr, daß ich hier außer Dienst, brob. los, in Ungnabe und verlaffen sep; ich bin in aller ber Bnabe, die ich hier brauche, b. i. politische Sofiichkeit, Entfernung, und in meinem Amte. Ich muß bas so eigentlich sagen, bamit Sie auch meine Worte bes letzten Briefes, von ber Afche, nicht in ben Sinn ziehen.

So sehr mich bas andere in meinen Rieren fticht, benn ber gute Rame ift ehle Salbe — so muß ich boch zu Ihnen sagen;

... - non sine vano

#### Aprarum et siluae metu -

Das Loos ist geworfen, und man muß hinüber. Mas hilfts, muthlos machen, wenn nur die That vorssichtig machen kann? Daß die Apostaten wüthen, ist nastürlich, und ich glaube, daß sie's noch mehr thun müssisch. Es kann und wird eine Zeit kommen, daß mich anch meine Freunde verkennen, selbst Hamann verkennt; ich weiß aber auch, daß Gott mir durch das alles durchstelsen und mich durch Feuer läutern und bessern wird. Die bösen Seister würden nicht zu den Lügen, Soldeisemen, Personalien und Verfolgungs-Rachrichten (da sie nicht selbst verfolgen können) ihre Zuslucht nehmen, wenn die Sache sie nicht dise. Daß aber das Salz voll Schlacken ist, sühlt niemand tieser als ich. So tange

Othem Sottes in meiner Rase weht, will und werbe ich streben, bas aus Rauch Feuer, aus hinfälliger Bluthe Brucht werbe; ich fühl's jeben Tag mit halber Berzweise lung, bas ich unreif wie ein herling bin — nur aber tein tobter Dornbusch.

Meine Briefe an Spalding find ein egarement du coeur, bas bem Publicum genug Augenweide verschaffen wirb. Ich schiefte an ihn bas Buch, und glaubte nun perfonlich reden zu mussen, wie sich honette Leute begegnen; er zeigt den Brief, und Teller wird Posauner der Dissonanz in alle Weit. Die Sache kommt an mich, und ich schreibe zwen Briefe an ihn, bis ich jeht alle dren zurücksordere, und sie, wenn's die herren wollen, sammtlich, und das ohne Anmerkungen, dem ehrsamen Publicum mittheilen kann.

Ihr Bahlspruch, lieber G., es mit mir gegen meine Feinde, und gegen mich mit meinen Freunden zu hals ten, ift mein Bahlspruch felbst. Ich zerstüde ben Knosten, sodalb ich tann, von Klot genug belehrt; und siehes hier ist mehr als Klot, siebenfach ärger! Ich entstiehe allem Streit und werfe eine Reihe Bogen in Maculatur, um ihm zu entsliehen. Ihr teute seht dort Berzlin — Babel in Ehre und Unehre an, wie wirs in Beutschland nicht ansehen, und — beine Feuers Rosse, lieber Elias!

Rurg, lieber Mann Gottes, bore nicht auf, mich gu warnen, aber auch ju hoffen, und lieber gu ftarten; benn ich fühl's gewiß voraus, bas mir bas lette noth sepa wird. Las meine Sachen in ecclesia pressa wirten. Virtus repulsae nescia sordidae. Amen. Ihr geplage ber, verleumdeter,

lebendiger Goldeismus &.

207. In 3. g. Bartenoch. Ronigeberg ben 30ten Roy. 1774.

Mein lieber Sartfnoch, hier faß ich in voller Undacht, und brachte swolf Zeilen ins Reint in meinem Gibnllenversuche über Die Ebe, als ber Dofibote mit ber Einlage bon Berder er-Sie ift bie Wirfung bes von Ihnen fcbien. mitgetheilten Auszuges, und hat mich febr gerubrt, 1. baß er in seinem Poften fo feft, als ibm nothig und lieb ift, fist; 2. baß er ben fleinen abusum Ihrer Freundschaft mir felbft nicht jur gaft legt; 3. daß er immer fic und mid vermechfelt bis jum lacherlichen. Unt worten Sie ihm boch mit erfter Boft, weil ich nicht eher ichreiben will, bis ich fann. 36 bin balb frant von Bluffen, halb frant von Ungebulb, weil ich alle Angenblicke einen jungen Martin ober eine fleine Magbalena warte. Der Termin ift vorben; vielleicht befomme ich gar ein paar 3willinge; je mehr, befto beffer.

Es fceint, als wenn ber Versuch über bie Ehe wohl noch mit diesem alten Jahr ju Stand

tommen mochte. 3ch babe ben Anfang in 96. rer Socheitwoche gemacht, und bisber fo menia ind Reine und fo viel im Rleck baran aefdrieben, bag ich nach ber Dube, bie es mich gefoftet und noch toften wird, einen fo fleinen Embryo zu liefern, nicht anders als etwas eitel und zuverläßig von beffen Tugend und Rraft muthmaßen muß. Bunfchte baber, bag Sie auch bas Ibrige baben thaten, es fo correct und niedlich als moglich ju liefern. Ueber awen weitlaufig gebruckte Bogen möchte bas Thierchen wohl nicht laufen, und es ift auch nicht moglich, mehr in einem fo ebenteuerliden Cone ju beftreiten, weber im Schreiben noch im Lefen. Da Sie einen Quartanten über bas erfie Capitel ber Genefis ausgegeben, to gehore Ihnen auch von Rechts wegen biefer fleine Commentar über bas zweite Capitel. Urtheilen fie felbft, ob Sie auf viele Lefer Rechnung machen fonnen, wenn Sie es werben gelefen haben.

Antworten Sie boch unserem Buckeburger so bald als möglich. Benehmen Sie ihm alle Die Grillen von Conspirationen zu Babel. Wenn Sie nicht ben dem ersten Bande Schaden ge- habt haben, und selbst in diesem Falle, um sich schadlos zu machen, rathe ich Ihnen, halten Sie ihn mit Rachdruck zur balbigen Lieferung der letten Salfte an, doch unter der

von ihm selbst bereits entschloffenen Bedingung, fich des polemischen Tons so viel möglich zu enthalten, mit mehr Fluß zu schreiben, und weniger Starke und Singularität im Ausbruckt zu affectiren, fich mit keinen Apologieen und Webendingen aufzuhalten, sich seines ganzen Krams, so gut er kann, zu entschütten und zu entledigen, und hierauf sich selbst auszuruhen und das Publicum ausruhen zu lassen.

208. An 3. g. hartinoch. Ronigsberg ben 2ten Ubv. Sonnt. 1774.

Mein lieber Freund Partknoch, Ich habe mich heute ganz marobe an meinen Gevatter Clandius zu Wandsbeck geschrieben, und muß doch Ihnen, als einem jungen Shemanne, auch melden, daß ich den aten Dec. Nachts vor I Uhr, mit einer lieben Tochter erfreut worden, die noch denselben Tag Abends 5 Uhr, in meinem Pause von dem Posprediger Lindmer getauft worden. Sie hat den Namen Magbalena, meiner sel. Matter zum Andenken, und den Namen Catharina, meiner Uspasie zu Shren, erhalten. Antworten Sie bald unserem Bückburger, weil ich darauf warte, um seinem kleinen Sohne eine Braut antragen zu können.

Der kleine Sibplenversuch ift fertig, aber furger gerathen als ich bachte. Er wird nun kaum einen Bogen betragen. Auf die Oftermeffe meffe muß er in die Welt als ein kleines klimacterisches Monument meines 45ten Jahres. Ob
Sie ihn ohne Anstoß des Gewissens werden
drucken können, hierüber erwarte ich Ihr treuherziges Bekenntniß, melde aber zum voraus,
daß der ganze Knoten eben darin liegt, daß er
Scandal unserem moralischen Jahrhundert
geben soll; und wenn er diese Wirkung zu thun
im Stande ift, so habe ich meinen Endzweck
erreicht.

# 209. In betbet.

Ronigeberg ben 20ten Det. i?74.

Mein liebster herber, Gott segne Sie, Ihre tiebe Frau, Ihren fleinen Liebling und Ihr ganzes haus zum Neuen Jahre, und schenke Ihnen Gesundheit, Friede und Frende. Ich habe den 25ten und den 30ten Nov. Briefe von Ihnen erhalten, und die Einlage des letzteren sogleich bestellt, aber noch feine Antwort ans Niga erhalten, die ich Willens war abzumarten.

Die prolegomena Ihres Freundes find Ihe men also Dom. XXIV. p. Tr. zugefommen; mit erst nenn Tage später, den alten Rov. Der Titel bezieht sich auf eine alte Kirchen Reliquite, die den Titel führt: Consultationum Zacchaei Christiani et Apollonii philosophi L. III. Sie ist das älteste und erste Stuck im

d'Achery nach der neuesten Ausgabe von 1723. Tillemont foll den Evagrius für den Berfasser gehalten haben, nach der Gelehrten. Geschichte der Congregation von St. Maur Th. 1. S. 155. Eben daselbst finden Sie S. 246, daß Dom. Paul de Gallois eine Inschrift auf eine Reliquie U. L. B. von Bonne nouvelle zu Rouen hat drucken lassen unter dem Titel: Velum veli Dei. Jemand sagte hier, daß auf Ihrem Titel verhüllte anstatt enthülte siehen sollte.

Unfer alter Freund Ranter ift Buchtrucker in Marienwerber geworden, und feit Rurjem Papiermuller zu Erntenau. Seinem fritischen Urtheile zufolge, sind wir beide ein paar Schriftfieller, an denen ein ehrlicher Berteger zum Schelm werden mußte, weil wir feine currente Waare zu liefern im Stande waren, Aether schrieben, und außer der Sphare des Publici, von dem man doch leben mußte, und das von feinem Uether selbst leben fonnte, und eine Laufbahn hatten erfünsteln wollen.

Mamamuschi bezieht fich auf ben Gentilhomme bourgeois bes Moliere, und fomme bereits in ber Apologie bes h vor, wo die brep Schlafmusen brep Rammern bedeuten, zu Ronigeberg, Gumbinnen und Marienwerder. Sie wissen, liebster Freund, daß heinrich Schröber, unser alter Landsmann, auch einmal als Mitter von Rofenkrenz geschrieben. Da er fein Baffa, weder von dren Roßschweisen noch von dren Schlafmußen hat werden können, so wird dem Papiermuller in Trutenant der Schwank angebichtet, daß er seinen alten Zeitungsschreiber jum Mamamuschi von dren Schreibfedern macht.

Mit Ihrem egarement du coeur, fich bem Unti . Luther ju Bohmifd . Breda ju verrathen, bin ich recht ubel gufrieben. Wenn Sie mir Die Abidrift biefes ebenteuerlichen Briefmech fele mittheilen wollen, fo berfpreche ich Ihnen auch die Consulationem Apollonii philosophi. Eine Bertraufichkeit wird ber anberen werth fenn, und die Bedingung fur uns beibe gleich heilig, feinen Gebrauch babon zu machen, weber birett noch indirect. Bartfnoch bat freglich eine fleine Berratheten begangen, vielleicht um fich an ber meinigen ju tachen. Beil ich aber mich immer fo gewöhnt ju fchreiben, bag ich an die Berantwortung meiner Bedanfen gu gleich mit bente, fo habe ich feinen Grund, mich uber ihn ju beschweren, fondern frene mich vielmehr über ben Beweis Ihrer Kreund. Schaft, ben ber gange Streich mir bon Ihret Seite jugezogen; baß Gie bas meifte in bemjenigen Lichte gefeben, worin es gefeben werben muf.

Das Sie großer egaremens du coeur et

de l'esprit in Brofe und Berfen fabig find, wiffen Sie beffer als ich. Bas baben Gie nicht in ber Borrebe ju Barner über bie Gicht gefeben! Und Sie muffen fich barauf gefaßt machen, daß andere Leute in Ihren Ilufonen, die Sie weiter treiben als ich, noch mehr feben. Bie viele Difverftandniffe errathe ich aus Ihrer Untwort auf mein Abendichreiben pom 4ten Oct. Gie wiffen meine alte Berbindung mit bem Saufe in Riga. 3ch follte Ihnen auf irgend eine Urt verargen, mas Ibnen ber Bruder meiner Afpafia ju Gefallen thun fann und muß? Berbenfen wurbe ich es Ihnen, wenn Sie irgend einen anberen Canal gesucht batten, als ber meinem eigenen Bergen fo nabe iff und bleiben wirb. Rlugheit, fich' in foldem Rothfalle einem ebrlichen Rothhelfer vertrant ju baben, ift febr nach meinem Gefdmad, und bat meinen gangen Benfall. 3ch fenne felbft biefe Berlegenbeiten, mehr aus Burcht, Gott Lob, und Anticipation, ale bieber aus mirflicher Erfahrung. Ich babe mein Saus von Schulden fren gemacht bis auf eine Rleinigfeit; aber auch bie liegt mir auf bem Bergen. Ich lebe, Gott . Lob, noch in feiner Roth, aber befummert und angstlich und beforgt, befonders fur bie Bufunft, mo ich feinen andern Ausweg febe, als ben einzigen und rechten, ein Bertrauen auf die Vorsehung und eine etwas ftrenge Diat in meinen Ausgaben, die freplich nicht nach meinem Gaumen ober Magen ift. Auf ber Landstrafe, ben Galgen borben, liegt mein Glud nicht, sondern auf einem engen, fcmalen Afabe. 3ch habe es eben fo gemacht, wie Sie, und meine Buflucht ju dem gapenbruder genommen, ben ich ale einen Bater liebe unb ehre, und immer befto mehr, weil er eben fo flug als treuberzig ift. Denn mit Leuten, bie es nur halb find, habe ich nichts zu theilen. Ich babe bie Bufriedenheit gehabt, an ibm einen gangen Dann ju finden, ungeachtet ich mich eine Beit lang von ibm gefcbieben, bamit er es nicht nothig finden mochte ju thun. Est modus in rebus, ift meine aufbene Regel.

Da Sie, mein liebster herber, nicht muthlos gemacht senn wollen, so bitte ich Sie in Ansehung des Anti-Luthers zu Bohm. Breda ganz ruhig zu senn, und nicht das Spiel durch unzeitige Apologieen, überstüffige Ehrenrettungen zc. zu verderben — Ihre Weisfagung, von Ihren Freuden, und selbst dem bosen Agagiter verkannt zu werden, wird schwerlich eintressen. Unsere Freundschaft soll kein Lorso sen, sonbern ein Exegi monumentum, quod non imber edax possit diruere aut in num er abilis annorum series et suga temporum. Mein Saus hat fich mit einer jungen Tochser permehrt, die mir Gott am aten Decgleich nach Mitternacht geschenkt, und die noch
denselben Tag durch D. Lindner in meinem
kleinen Sause getauft worden. Der abwesende
Pathe war unser lieber Confusionsrath Claudins zu Ulnbris, den ich seiner Sunden wegen
und um ihn dasür züchtigen zu können, zum
Gevatter gemacht. Wäre es ein Georg Martin gewesen, so bätten Sie Gepatter seyn
sollen. Mein Käthchen wird aber des Claudins nugas lieber sesen, als Ihre musikfalischen
Dramata, die ihr zu gelehrt sind.

Unfer gegenwärtiger Provincial - Accife - und Bolldirector ift Dr. Stockmar, ein geborner Darmftabeer, ein liebenswurdiger Mann für mich, unter bem ich noch aufzuleben boffe. Wenn Sie mir über feine Familie etwas zu vertrauen miffen, foft es mir lieb fepn.

Ihr Berleger ift so ausmerksam gewesen, mir Ihre Philosophie der Geschichte und Propincialbiatter, sobald er selbige nur selbst erbalten, zu übermachen. Ich habe beide zwenmal durchgelaufen, weil ich Ihre Bucher nicht langsam zu lesen im Stande bin.

Ihre Beobachtung über Rlopftock und fein Iprisches Talent fteht schon in ben Kreugiugen G. 217, in einer langen Rote.

Run leben Sie mohl, lieber Freund Der-

der, und laffen Sie fich die Grille vergeben, das heilige Grab der schönen Kunfte zu beswichen. Denken Sie ofter nach Rorden und an ihre dasigen Freunde.

## Abenbs.

Eben da ich mit Ihrem Briefe fertig war und zumachen wollte, fommt mir ein Bote und bringt mir Einlage von Touffaint, der fie auch wohl eher hatte bestellen konnen.

Es freut mich, daß Sie die Fortfegung ber Urfunde bald liefern wollen. Berans mit, daß ber Ropf einmal rein und bas Berg leich. ter werde. Unter uns gefagt, warum ich Ihre Autorichaft nicht recht verbammen fann; weil fie Baffer auf meine Duble ift, mit bem funftigen Erbheren von Erntenau ju reden. Ja, tiebfter b., Baffer auf meine Muble. Der Plan bes Mien - Man Doam war gar ju übertrieben; unterbeffen bat bie Dere von Radmonbor doch das ihrige gethan. Der Zacodus fcheint mir ein größerer Schleis der ju fenn , und fann vielleicht eber gu feis nem 3med fommen. Aber Beit und Glud gehort freplich baju, und am erften fehlt es am meiften. Doch ben aller möglichen Muge laft fic das lette nicht ererben und erwerben. Befest den Sall, daß ich diefen Augenblick aller

Gefcafte entlebigt murbe, fo mußte ich boch mabrlich nicht, womit ich ben Anfang ben meinem Difthaufen machen follte. Die Erziehung meines Sobne wird mir bon Lag ju Lag angelegentlicher, und es murben fich fo viele Erng. Auskichten zeigen, baß ich burch meine vermenntliche Frenheit leicht mehr gefeffelt fenn wurde, als burch meine gegenwartigen Berufsgefcafte. Und bisweilen fomme ich mir unter meinem Oruc ale ein Balmbaum vor. Alfo mit dem Loofe auf bes Beus Schoofe gufrieden zu fenn, ift bas mabre Geheimniß des Optimiften. Alfo, vom gaufe ber Umftanbe gegangelt, mit ben Mutterhanden ber Borfebung geleitet bin und ber, und unter bem Baterange bes Alten ber Tage, wollen wir ein jeder feinem Biel entgegengeben - wieder aufrichten bie lagigen Banbe und bie muden Rnice und auffeben auf ben nexpyor und riduptiv Mirxurns xarepearnounte.

Bergessen Sie nicht die Abschrift Ihrer Sp. Correspondenz. Wenn ich auch nur feine Antwort vor der hand erhalte. Sie wissen, daß ich ein anderer kavater in der Physiognomie des Styls bin; und wenn Sie nicht in den Schoof Ihrer Muttersprache zurückkehren, so find Sie eben so wenig vor einem bello grammatico ficher, als der neue Reformator zu Bohmische Breda por dem bello arthographico, Die

Grauel ber Bermuffung in Unfehung ber bent fcen Sprace, die atribiabifchen Berhungungen des Artifels, die monftrofen Wort. Ruppeleven, ber bithprambifche Onntar und alle ubrige licentiae poeticae verdienen eine offentliche Ahndung, und verrathen eine fo fpasmodifche Denfungsart, daß dem Unfuge auf eine ober andere Urt geftenert werden muß. Die fer Difbrauch ift Ihnen fo naturlich aeworben, daß man ibn fur ein Gefet Ibres Style anfeben muß, beffen Befugnig mir aber gang unbegreiflich und unerflarlich ift. Liegt bier auch eine Satyre auf ben Libertinismus unferes Jahrhunderts jum Grunde? Ben Ihrer meiten und grundlichen Kenntniß Ihrer Dut. terfprache, bat man Dube, bie und ba einen zeinen bentiden Beriod ju finden, ber ein fo rara avis ift, bag ber Lefer fic wie eine blinbe Benne über ein gefundenes Rorn freut.

Ich bin in diesem Stud fein Partenganger noch Mudenseiger, gebe aber dem Berfasser der Maccabder Recht, welcher sagt: Allegeit Wein oder Wasser trinfen ist vicht lustig, sondern zuweilen Wein und zuweilen Wasser trinfen, das ist lustig für den Leser. Wenn Luther's Sprache auch bisweilen nach dem Kanntlein riecht, so schreibt er doch nicht immer die Sprache eines Trunfenbolds.

Die Fray Confistorialrathin folite, mein lies

ber h., die Stelle des Apoll ober des Magns in Rorden vertreten, und Ihr eingeschlafenes Ohr zu erwecken suchen. Ronnen Sie über diesen Punct sich gegen mich rechtsertigen, so thun Sie es. Ich erwarte Ihre Berantwortung. Bo aber nicht, so thun Sie alles, was Sie können, Ihren zweiten Band durch eine Palingeneste des Styls zu unterscheiden, Ihrem Berleger zum Erot, welcher sich einbildet, daß dieses Ihnen weder möglich, noch recht nöttig wäre, worin ich aber gar nicht seiner Meynung bin, wie in den meisten andern Studen. Deus nobiscum!

210. An 3. g. Bartenod.

Ronigsberg ben 31. Jan. 1775.

Liebster hartknoch, wenn Sie nur fo viel Beit hatten ju lesen, als ich Luft zu erzählen, so wollte ich ab ovo usque ad poma Ihnen alles schreiben. Run lesen Sie so viel Sie wollen, und laffen Sie mich schreiben so viel ich fann.

Geftern um diefe schwarze Stunde saß ich, trank mein Rannchen Caffe, und dachte nicht viel an das elende Leben, wie der Prediger Salomo sagt, als mir ein Fäsichen Caviar ins Saus gebracht wurde. — Und fein Brief, keine Zeile daben! Mit dieser Exclamation des Wunderns ging ich auf mein Bureau. Als ich zu

Saufe fann, liefen mir meine Rinber entge. gen und fdrieen: ein Brief, ein Brief! -Bon mem? Bundet Licht an, gebt ber. -"Ihre Sibplle roth und fcmart, wie Sie es verlangten, abgedruckt. 3men Exemplare." 3 Beilen. Un feinen Cavigr gedacht, an feine porgangige Correctur! Der Berleger, bachte ich, ift ein anderer Julius Cafar, aber noch fein Anguftus, ber bes erften Featina mit eis nem lente ju verbinden mufte, Unterdeffen war das Safchen geöffnet und bon Rindern umlagert. Che es jum Sandgemenge fam ging ich, mein Drafel ju Rathe ju gieben. Beil ich erfah, daß die Gibplle am Tage Abel. gunde angefommen mar, fo mar bieß nomen et gmen, Es lebe bie Sibnfle Abelgunde! swiffcherten bie Jungen. Der Alte af, wie er fcreibt - bis er nicht mehr fonnte, und bie Rinder machten es leider nicht beffer. Diefen Morgen erhalte ich von brn. Conffaint eine Entschuldigung, daß ein fleines Briefchen, jum Bafichen gehorig, wegen feiner fleinen Statur mare überfeben worden. Diefes Biffet Dour offnete mir die Ungen, erftens über meine eje gene Ungerechtigfeit, womit ich Ihr Stillichmet. gen in ben Berbacht eines beimlichen Unwillens über mich gezogen batte; zweitens über beft unvermeidlichen Betrug ber optifchen Benmop. ter groß und flein, bid und bunn, went

man ben Inhalt ber Dinge nicht einzusehen im Stanbe ift. Geftern bieß es: was fur ein bider Brief! Und es maren bren Zeilen obne Datum. Deute hieß es : ein fleines Briefchen ! Er enthielt gleichwohl, ohne bas Datum mitzured. nen, über eilf volle Beilen. Radricht vom Drudort; Ramen bes gelehrten Correctors; genommene Abrede, Die Lettern bis ju meiner Untwort fieben ju laffen; ein Merkmal bes anten Billens, ein andermal ben übrigen Inhalt meines lieben Briefes zu beantworten; Abifo bom Sonnden Cabiar, und ben Unbana eines drifflicen Bunfches, ber fo treffito eingetroffen, bas ich nunmehr beftimmen fann, uber ein Pfand mit meiner fleinen Mannicaft verfolungen ju haben.

Um meine unverschämte Lusternheit in Anfehung bes Caviars einigermaßen zu entschuldigen, kann ich nicht umhin, anzuführen: I-baß ich eine so tief eingewurzelte Ungeschicklichkeit und Abneigung gegen allen Handel und Wandel habe, daß ich ohne Rucksicht des Eigennußes wünschen möchte, nichts auf der Welt erkaufen zu durfen; 2. daß ich so streng, als der Accise-Tarif meines allergnädigsten Wopparchen, unter den Objecten consummationis ordinariae und Delicatessen distinguire; 3. daß ich lettere mit allem möglichen Epicurismo verzehren mag, und daß das Andenken eines

Freundes, dem ich einen Genuß zu verbanken habe, der befte medius terminus ift, die Sibern des herzens und Magens zugleich zu figeln.

Meine fleine Abelgunde ift fo rund und aut im Druck geratben, daß ich meine Rrende an ihren rothen Wangen und vechschwarzen Angen und Saaren gebabt babe. 36 überlaffe es ganglich Ihrem Gutachten, ob fie von bepliegender Ungeige bon Muttermalern noch einigen Gebrauch machen fonnen und wollen. Ditte nur, liebfter Berr Berleger, mich nicht ausgulachen, bag ich wegen eines leichten Bogens in flein Octav fo viel Reberlefens mache, und fich burch bas optische Urtheil meiner lieben -Amteschweftern in langen Rocken mit glatten Rinn nicht irre machen zu laffen, welche bie vires nach bem volumen icagen, und bun bid, flein groß nennen, nach ber Unter-Infang bes finnlichen Augenscheins.

Bon ben mir zugedachten Exemplaren bitte ich noch zwen abzunehmen, eines für Grusseorg Berens, für seine stillen Berdienste um unseren gemeinschaftlichen Freund zu B. und das andere für den armen hinz in Metausollte einer von beiden das Andenken der Sischle Adelgunde verschmähen, so bitte ich das verworfene Exemplar für mich benzulegen und es als corpus delicti gehörig zu zeichnen.

Run, liebfter Freund Dartinoch, bas ift

ruhmt meine Frau, fo viel fie bem Setficht nach fie tennt. Sen er Ihnen ju vielem Suten!

Ich habe ein Buch, bas ich heute absende, mit Aleister und Scheere fertig. Wollte Gott, daß es das lette ware, das ich schriebe. Die Bolkslieder nehme ich zurud; an Fortsetung der Provincialblatter denke ich nicht: ich will und muß schweigen. Urkunde ist etwa das einzige, das ich liefere, und auch das soll mich nicht halten.

um uns ift Racht, lieber &., bittet Gott, bag et bie Racht enbe, und, mas er gewiß thun wird, in Licht auftlare. Wirb mein Auge licht seyn, wirds auch mein Styl werden; er ift von nichts, als meiner ungelenten, unebenen, trägen, handlungslosen und bilbervollen (velut aegri somnia in Platve Soble) Denkart Zeuget Lebt wohl, treuer, trauter Gilen, Pan und Orpheus.

Datum ben 11ten Febr. in tiefer Doble.

211. An J. F. Partinoch.

Ronigsberg ben 13. Febr. 1775.

Mein liebster Freund hartsnoch, "Sie ma"den sich zu noch größerem Verlage von mit "gefaßt, aber unter keiner anderen Bedingung, "als Sie mir schon gesagt, daß und wie mir "die ganze Sache conveniren wird. Ich soll "dieß auch nicht übel nehmen, da Sie wider "Ihren eigenen Bortheil nicht handeln dur"fen." Um so züchtig als möglich von diesem

passu zu reben, erlauben Sie mir, benfelben als ben Da bei Ihres fleinen Briefes angufeben, und ad imitationem et modum vafri Horatii 18 praludiren: .. baß ber Bar erft gefangen fepn muß. Ich lefe jeht ben Julianus und Corile lus, und benfe erft auf Fastnacht ben Unfang mit meiner Arbeit ju machen. 3. 3ft es mir ein gutes Omen, baß Gie als ein ehrlicher Breuffe bas principe de convenance jum Grun. be legen. Da ich als Antor gleiches Glaubens bin, fo fomeichle ich mir beflo eber, mit eis nem amanuensi bon gleichen patriotifden Grunde faten einig und fertig ju werben. Aequa potestas bon beiden Geiten jum Boraus gefett. Hanc veniam petimusque damusque vicissim. 3. Der E., berlangt Ihren Ochaben, aber ich nicht, weder als Freund noch als Schrift, fteller, ba dieß mein Sandmerf niemals gemefen ift noch werden wird, wie Sie felbft wiffen. Alfo, Ihrem Bortheile gemaß ju handeln, ift adnelich Ihre eigene Sache, von ber ich nichts verfiebe, noch verfteben will, um fein Alletrios Episcop zu fenn.

Diefe Soonfe von Feigenblattern habe ich nolens volens flechten muffen, um die pudenda meiner Antorschaft und Ihrer Aeuferung zu bebeden.

Daß Sie die fleine Adelgunde, Ihr eigen Berlagebuch, nicht verfiehen, das ift Baffer

duf meine Duble, mit unferem alten Kreunbe, bem Papiermacher in und von Erntenau, m reben. Gie find Gott Lob mein fechster Amanuensis, ber mir bie Ehre anthut, mich fur einen Antor ju erfennen, der eben badurch, baß er fein Schriftsteller fenn will, verdient einer geworben ju fenn. Ihre eigene Sould ift es, baß Die nicht auf unfere Gefprache Aber bie Erscheinung der Frelichter im alten Graben, über bes Galimafriften Nasonis Icon, ber frenlich - aber nicht bem Sausberen gamt Berdrieß auf ben Bufen - gebangen ju merben verdient, noch auf meine Benichter, Die ich fonitt, Achtung gaben, weil Sie bort am Renfierfoof benm Porcellain - Schaffchen ben ebra baren, ichmachtenden, entzückten Liebhaber fpielten. Runmehr hoffe ich, daß Ihnen Die posteriora Ihres verlegten fibollinifden Bers fuches fo fonnenflar fenn werben, als ber bentige Mond, ber morgen eine Eflipfe erleben fou, obne es felbft ju wiffen, weil er nichts als ein amanuensis, aber fein Antor feines Glanzes ift, wie

Ihr ergebener Diener 3. G. D.

P. S. Wein Namensvetter bes A. E. ichrieb fich mit Einem n finali, welches ich funftig in verdope peln bitte, weil ich auch feinen mußigen Buchtaben meines guten Namens gern verlieren möchte-

#### 212, Mit Betbet.

Ronigsberg ben 14. Mart 1775.

Mein liebster Freund herber, Ihr lettes vom iten Febr. ben 27ten richtig erhalten, Die Einlagen sogleich bestellt, und gestern Unte wort aus Riga befommen, auf Die ich mit. Schmerzen gewartet, um Ihnen antworten zu fonnen.

Ihr Glückvunsch in Ansehung des Mannes ist abermals zu Wasser geworden, und ich bin entschlossen, zu Leiden und meinen Plan fortzusehen so gut ich kann. Denn sieben Jahre Ueberseher gemesen zu senn, und nun zum dricken male Copist, und zwar bilinguis — eint solch Leben übertrifft alle hirngespinste Ihrer Höhle.

Ihre Caroline ist eine Mannin and meine Freundin. Die nahe Freude über Ihren Buben mit dem Rabenscheitel sollte boch wohl das Gleichgewicht mit dem Verdruß über entsernte Feinde halten können, wo nicht ein gutes Uebergewicht geben. Wer sind denn Ihre Feinsde? und was ist es eigentlich, das Sie von Ihnen befürchten? Ift nicht alles ein Blendwerf eines inneren Feindes und ein blauer Dunst gleich den Leiden des lieben Werthers? Halten Sie sich wenigstens an den pindarischen Spruch, daß geschehene Dinge nicht zu ändern und künstige auch nicht in unserer Gewalt; aber

vielleicht beibe burch bie Gegenwart bes Glaubens und Bertrauens auf ben Stifter unferes ganzen Schickfales, welches immer ein Gewebe ber hochften Beisheit und Menschenliebe bleibt

Argt, hilf dir felber! Frenlich befinde ich mich auch in dem Falle des Unternehmers, der die Rosten zum Ban seines Thurms nicht immer genau genug überschlägt. Unterdessen kommt man eher mit Ehren durch ben einem Gefühle dieses Grundfehlers, das, um aufrichtig zu fenn, nicht eben laut senn darf, sondern sehr in der Stille geschehen kann und desto glücklicher seine Wirkung thut.

Mir nicht einmal zu fagen, wobon bas mit Kleister und Scheere fertige Buch handelt! Db es bloß Drohungen sind, ober schon wirf-liche voies de fait, die Sie so in die Enge treiben? Wer zu seinen Freunden kein Verstrauen hat, ist ein Maulchrift. Wer sich vor seinem Freunde fürchtet, was für herz wird der haben, seinem Feinde zu begegnen? Sie haben also von allen Seiten Unrecht, und verdienten von Rechtswegen aus dem Aldo der Hamannianer ausgestrichen und mit Asmus zu den Mystifern classissicht zu werden.

Diesem möchte ich . . . mit feinen zwey Exemplaren an die Darmftabter! Dem hinmel sey Dant, bag er ben gerabeften Weg,

nach feiner Art, über Budeburg genommen. Rann es Ihnen wohl einfallen, daß ich an den Laienbruder und die Deerfage, an die ich nicht mehr benfen mag, mich ju gleicher Beit gu empfehlen fuchen murbe? welches gegen allen Boblftand, und noch mehr gegen ben unficht. baren Beift meiner politifchen Rannengießeren ober Autorschaft unvergeblich gefündigt mare. Sie werben boch wohl nicht fo bienftfertig fur Die Commiffion ben Ihrer ungelenken, unebenen, tragen, handlungslofen und bilbervollen Denfart gewesen fenn? Auch felbft in bem Kalle, mare ich im Stande, nach Darmftabt gu fcreiben, baß er bas Eremplar wieder ausfpenen follte. - Dein, Claudius bat feinen ane bern Auftrag befommen, als an den gaienbruber und gavater, und etwa an Leffing eines ju beforbern. Beruhigen Gie mich, fo bald Sie nur fonnen, über Diefen Punet.

Ihr Vorfaß, sich auf die Fortsetung der Urkunde einzuschränken, gefällt mir. Meiners habe ich auch gelesen, mit viel Zufriedenheit. Er thut Ihnen mehr Shre an, als Sie verdienen, sagt Better Nabal zu Böhmisch. Breda. Und überhaupt haben Sie von flein auf ben Ihrer Autorschaft mehr Gluck gehabt als Verstand, sagt abermal Vetter Nabal. Der Mann hat wahrlich nicht immer Unrecht, so wenig Sie immer Recht haben können. Seben Sie Ihr Saupt empor, und halten Sie die beste Welt weber für Plato's nach Pluto's Soble — vielleicht ein Fegfener zu einer bestern Bestimmung. Ruffen und grüßen Sie Ihre Frau und vergessen Sie nicht Ihren geplagten, erschöpften, aber an seiner Erlöfung und Palingenesse niemals verzweifelnden Palmenfreund am alten Graben.

### Bon Berber.

Budeburg ben 27. Marg 1775.

Sogleich antworte ich, lieber D., ba ich eben 3h= ren Brief bekomme. Die Prolegomena nach Darmstadt sind nichts weniger als versandt. Auch ber eine Rame ist nicht bes Claubius, sonbern mein Einfall, weil ich sonst nicht zwen aussindig machen konnte. Bergeben Sie also dem läßigen Wandsbecker. Die Exemplare sollen gleich nach Darmstadt und Jürich, obgleich Lavater viel zu plan ist, als daß er Sie fassen konnte,

Auch Ihr Rummer über meinen Embryon ift unnoth, lieber D. Er hat weber mit Erethi noch Plethi zu schaffen, sondern ist eine theologische Schrift in metnem Berufe, wo ich also wenigstens ehrlich sterbe. Bas hatte ich Ihnen norrusen sollen: "neue Magier aus Prient sind erschienen!" ob ich gleich also manchmal im ersten Taumel meiner Breude wähnte? Jeht ist das golbene Kath so oft umgegossen und steht so hölgern bas bağ ich tein Bort gu fagen vermochte, bas Sie nicht verführt hatte. Was tonnte ich alfo thun, als fcmeigen?

Richt Mistrauen ifts also, tieber Bor = und Mite Streiter, bas ich Ihnen nicht plauberte; sondern Scheu, Ihren Bucephalus zu verführen, und Demuth. Es ift vielleicht bas erste Bert, wo Sie sich weber über Bilber noch Schnörkel, noch unebene allorgen zu beklagen haben werben.

Ich reite auf einem Celsfüllen ober bem höcker meines Kameels auf seiner heiligen Wallfahrt: lock mich ein Irrlicht, so kommts boch zu stehen, wo Er war, Also wird mich das Sluck ber Aufnahme nicht ärgern, und das Unglück derselben nicht freuen können. Ich ziehe Repeario Das meine Wege wieder heim.

Terror panicus vor meinen Feinden? — auch ich muß Sie eben fragen: wer sind sie? Ich gehe meinen Gang fort. Selbst das berüchtigte Stud des Merturs habe ich noch nicht gelesen. Mir kommts vor, lieder H., als wenn, was Sie mir, ich Ihnen viel eher sagen könne: nämtich, daß Sie dem Publicum verrathen. Wo habe ich mich mit einer Zeile beklagt, daß die Urskunde nicht wohl aufgenommen sen? (Sie iste wirklich viel über Berdienst, und die Segenrede muß ja dazu wirken!) thuts nicht aber Zachans? Ich gehe auf meinem lastdaren theologischen Wege, aller Critis. Merskurs und Romans helden unbekummert, fort, und der himmel weiß, wie ich mit mir arbeite (dieß sagen

Sie ben Gelegenheit Better Nabal, sone bas ihm sein herz ersterbe.) Der größte Abeil Ihres Briefs ist also für mich fremde Sprache, die mir als Spiel Ihres Geistes und herzens gefällt, im Munde süß ist, aber im Bauche krümmet!

Wie Sie Meiners mit Bergnügen haben lefen tonnen, begreife ich nicht. Es ift boch lauter Schlözerianismus historischer Artiti! b. i. bummbreifter Blinb= schleich = und Maulwurfgang auf und im Staube ber Erbe, bamit oben bie große Sonne ja nicht leuchte.

Ein Bauer in ber Schmeig bat über meine altefte Maculatur bes menfcht. Gefcht. einen Brief in Sebes gefdrieben, ber mir burch gapater ju Banben gefommen, und mich über bas minimum berfelben, was jebergeit bas optimum ift, febr gebemuthigt und febr erhoben bat. Die Provincial : Blatter, batten fie tein Glud und Fein Berbienft weiter, fo baben fie mir einen fterbenben Rachbar gum Freunde gemacht, beffen lettes Bort es war, als ich ibn fab, mir bafur zu banten. lof. ber G. enblich bat bie Leute menigftens überzeugt, fagen fie, bas ich verftanblich fchreiben tann - und bas ift genug! Ber ba glaubt, baf ich nach einer Streiche-Jung bes Publicume lufte, ber ift gerade mir entgegen. Je mehr Sie mich lieben, mein Freund, befto mehr laffen Sie mich vertheibigenb ruben , bis ich Ihrer merther werbe.

Bibel iff jest mein einziges Studium, Auch bas

Sebraifche suche ich aus ber Afche hervar, und Sie were ben balb bavon Proben seben. Ich arbeite aber nicht für Proben, sonbern für mich selbst.

Der einzige, der mich, wohin er sich schlage, intereffert, ist Leffing. Aber auch ben bem ists aus seinem neuen Bentrage abzusehen, daß er seine geliebten Deisten nicht verlasse. Auch er bleibt also wo er ist. — Gott helf' uns allen. Wein Weib ehrt Sie herzlich und nahm außerst Ihre Parten, da mir eben ber Brief, auf ben ich jeht antworte, zuerst fremb einging. Sie ist mir jeht, wie die Ihre, Frau, Mutter, Köchin und Linderwärterin. Leben Sie jausendmal wohl, mein liese ber, leibender D.

# 213. An herber.

Ronigeberg ben 18ten April 1775,

Eben hat mich Ihre liebe Frau Schwester besucht; ihre Bekanntschaft macht mir viel Freude. Dartknoch überraschte mich am grünes Dennerstage, und hat mir jeden Tag wenigstens Einmal die Cour gemacht; denn wir ausmen Autoren am Alten Graben leben übrigens auf dem höchsten Fuß, troß den Philosophen ohne Sorgen.

Sie erwarten bon mir einen langen Brief, ben es mir nicht möglich ift, Ihnen, liebster Berder, ju schreiben. Ihr Vorwurf einer fremben Sprache hat mich ohnebieß ein me

nig abgeschreckt, ba ich, wie Sie wissen, unter die lichtschenen Geschöpfe gehöre. Daß Sie
mich bisweilen gar nicht, bisweilen ganz unrecht verstanden, ersehe ich wirklich aus einigen Stellen. Ich will mich aber darüber nicht
rechtsertigen, um nicht zu mehr Misverständnis Anlaß zu geben. Ben aller Verschiedenbeit unserer Lage mag es eine geheime Gleichförmigkeit unter unseren Umständen geben,
durch die es sehr natürlich zugehen mag, daß
wir uns einander verwechseln und der eine seine eigenen Vorurtheile dem andern benmist,
welches mir mit den optischen Gesehen unserer
Seele und ihrer Urtheilskraft übereinzustimmen
scheint.

Im Plane meiner Autorschaft denke ich vollkommen wie Sie — wenn ich mehr Beruf und Muße als jest dazu haben werde — aber die Ausführung hängt vom Gluck ab, das ich uns beiden wünsche.

Ihre Schwester ift eine sehr liebe Fran, die mir fehr gefällt und durch ihr Mißgeschick noch liebenswurdiger wird. Ihre Caroline hat Recht, sie als ihres Mannes und eigene Schwester bochzuschäßen. Sie hat mich bennahe ein paar Standen recht gelehrt unterhalten, weil es für meinen eigenfinnigen Geschmack keine Schönheit ohne Bahrheit, Gute und Größe sieht und sich meine überspannte Einbildungs-

kraft unter jeder Schminke bes Wißes und guten Cones eine fleche, gelbe, edle Saut benft, die mein ganzes Gefühl emport.

Den goten.

Anstatt Ihrer Schwester einige Sofiichfeiten erzeigen zu können, hat sie mir alle ihre Wegkoft zugeschickt, einen geräucherten Schinfen, ein langes Brod und einen Butterkopf — und so bin ich für mein Lob folio verso wie ein Raplan für eine Abdankung bezahlt worden. Ich habe sie nach gestern Mittags vor ihrer Abreise gesehen und ihr einen Gruß an unsern alten Freund und kandsmann Trescha mitgegeben, nebst, den jüngsten opusculis meiner Autorschaft — aus leidiger Eitelfeit und ungeachtet unsere Verbindung seit undenklicher Zeit ganzlich ausgehört.

Gott fen mit Ihnen, Ihrer lieben Caroline und dem Sangling.

#### Bon Berber.

įŧ

Im Mai 1775.

Run, mein lieber h. Berftehn oder Mifverstehn Sancho Panffa fagt: Gott versteht uns, Das foll und
nicht irren, und am Enbe kommt der Bickzack, oder bie Gurva mit edlerem Namen, doch zusammen. Mich freutst herzlich, baß Ihnen meine Schwester also gefallen hat. Ihre Beschreibung ist uns, die wir ihr beide bennahe gleich fremb sind, freundliche suße Salbe Agrond gewesen, die wenigstens aus Ihrem Bart und Rleid und herüber duftet. Für ihren Schinken und gelehrte Unterhaltung soll sie auch gleich einige meiner operum bekommen, nach benen sie so lange luftern gewesen. Wollte Sott, ich sahe sie und meine Baterstadt, die kleinste im durren Lande, noch einmal wieder.

Test bin ich hier zugleich Superintenbent ben meinen vorigen Stellen und Geschäften, ohne, und fast wisber meinen Willen. Meine Arbeiten haben baben sehr
zugenommen, und meine erste soll senn, Friede zu
stisten, wo ich kann. Mein Resse, ben Hartknoch mitsbringt, und mein Bube, der rüftig machet, werden meis
ne Stunden näher gneingnder drängen, und mir dadurch
die Nuße zu so eblerem Golbe machen. Uebrigens sehs
nen wir uns beide von hier herzlich weg; weiß Gott,
wohin, — gewiß noch in größeren Tumult und Gewirs
re. Es ist eine Art unbegreislichen Widerspruch im Wes
ben des menschlichen Schicksals, daß, je mehr man sich
mit seinem Bauch wohin gewöhnt, besto mehr die ents
falteten Flügel fort wollen und mussen. Wir träumen
und erwachen wo's seyn soll.

Aenbern wir unfern Ort, so reife ich zuerft nach Darmstadt, baß sich mein Weib mit ihrem Anaben ba biele; und bann, wohin es senn soll. Die ganze Sespend hier ringsum spricht: nach Göttingen; ich bin aber Per lette, ber es weiß. Komme ich bin, so will ich mich

fagleich burch Bleiß, CMUe und Berträglichfeit von beg gangen gelehrten Bunft fonbern. Frenlich wirds meinem außern Menschen ba noch immer febr angeben; aber man tommt boch in Beg, in Bahn, in handlung.

Sabe ich Sie einmal wieber in ihrem alten Refte! Raum! Claubius trantt, und Gothe geht mit heirathes Gebanten; fie find, nebst Lavater und etwa Zimmet, mann, die einzigen, an die ich, auch sehr läßig, schrete be. Es ift, als ob die Bande welt waren, um fich vielleicht einmal besto mehr zu krummen und fortzustes ben, Wenigstens der Geschickte

bes großen Ritolat
und bes Tobfeinds Marbocat,
biefer hat ein Gefolge gleich bem Großveziet,
Iener blieb taum noch ein Unteroffizier,
thretwegen wenigstens muffen Sie Prometheus lefen. Et
ift ruftig wie ber Prolog zu Bahrdts Offenbarungen,
und bie Götter, beiben und Wieland.

# Bon Detber.

Buckeburg, Pfingstmontag 1775.

Gevatter und Berleger hartinoch hat uns, unerwastet bennahe ichon, mit feiner Gegenwart und Rachrichten von Ihnen, nicht aber mit Ihren hierophantischen Briefen erfreut, die durch ein unglückliches Schickfal zurückgeblieben waren. Ich erwarte sie mit der ausersten Begierbe vom erften Orte, ba er mit fie fciden tann, und habe mir einftweilen bas Bergnugen gemacht, Ihnen meine Opera mit fleinen Mertmalen meiner Ringer que guruften. 3ch munichte, bag Ihnen meine Dagier gelegen tamen : ob fie Stern ober Irrwifch gefolgt find, Geichente bringen ober die Beifen fpotten und bie Rutter ichrepen machen werben, weiß ich nicht; genug, fie toms men Lenuatio Girres, und gleben alfo ihre Strafe fort. Es ift bie faurefte Geburt meiner Rufe, breymal bennabe verworfen , und breymal wieber angenommen; jest nusgeftogen , ohne daß mich ein Bort über ihr Schictfal Bummern wirb. Benigftens werben Gie bie Schreibart forgfaltiger] und correcter finden. In ben Mennungen, bie an bie Theologie ftreifen, habe ich mich in ben engsten Pfaben ber Orthoborie auch gwischen Rlippen und Stein-Toisen gehalten, und bin von ber Seite ficher. Die Samentorner, bie auf bas große obe gelb zwifchen bet alten mofaifden Denfart und bem Chriftenthume geftreut find , werben in einer funftigen Beit Ernbte geben und ben Grund bes Bellenismus fo anschaulich machen, als er jest bumm gewiefen und bumm verfpottet wirb.

Hartend hat die Berge hier umber noch eben fo gennend, und die Thaler und Auen bazwischen eben so pas tablesisch gesunden, als vorm Jahr; das hindert aber hicht, daß ich sie als ein Gefängniß ansehe, aus dem ich, zu entstiehen wünsche, und, wenn ich himmel und Erde betrachte, wie Bruder hamlet predige! steril promontory — bis mir Lavater's Sinnfpruch auf feinen Peta schaften einfällt: "ich mag wohl warten", und iffinn warte ich.

Ihre Prolegomena find an Mofer und Lavater absgegangen. Bon mir hat Gothe ein Eremplar bekommen, der Sie flumm, aber defto ftarter hochhalt. Ich hore nur mandmal von ihm ein Wort, und wie das auch falle, ifts ein Kerl von Geift und Leben. Er will nichts seyn, was er micht von herzen und mit der Zauft sepn Lann.

Leben Sie wohl , lieber preuffischer Pan. Dartined fagt Ihnen , wie fehr Sie ben uns leben.

# 214. In Serben

- Non secus in jugis

Exsomnis stupet Evias

Hebrum prospiciens et nive candidam

Thracen, ac pede barbaro

Lustratam Rhodopen, ut mihi hente ben 8ten Jun. ju Muthe war, als ich auf bem Bureau in Ihrem Horaz diefer Obe nahe war, und eine picam mitten im Lesen nach der Zeitung fühlte, frug und wartete darnach ohne zu wiffen, warum? Endlich fam der Aufwärter an, ich bemächtigte mich mit einem Aerger ihrer zuerst, und fand eine Rachzicht, die mich von dem musigen Bureau ungeachtet des heutigen Postages zu Sause

Ĺ

trieb, wo ich meiner hnusmutter und drey Kinben den Umftand haarflein erzählte, ohne ihnen das geringfte davon begreiflich machen zu können, was das zu bedeuten hat, zum zweiten male den pythischen Preis zu erhalten, und wie glücklich dieser kleine Umftand für unsere ecclesiam pressam ausschlagen möge.

Ich habe von der ganzen Frage nichts gewußt. Ihre Aufgabe ist mir aber so wichtig, dis erwänscht der Ihnen zugefallent Preis der Auslösung — erwänscht in jeder Beziehung, die sich noch von mir benken läßt. Vetter Asmus wird sich auch frenen. Er scheint mit meiner Ankundigung, (die hier so unfruchtbar gewesen, daß ich nicht einen einzigen Thaler hernach eingenommen,) zufrieden zu senn.

Ift Hartknoch ben Ihnen? Binden Sie ihm boch ben Abdruck der hierophantischen Briefe auf die Seele. Ich wunschte, daß sie in 4to erschienen, und will ihn dasur durch ein ander 12mo schadlos halten. Eine Fortsehung der Sibylle wurde hiezu bester senn. Sollten die Runstrichter auch etwas schmubiges und profanes datin sinden, so möchte ich diesen Borwurf biluiren und die Mysterien des Symens zum Mittelbegriff brauchen, überhaupt die Mysterien der Alten zu erläutern. Wenn Sie mir etwas dazu vorschlagen konnen, so gesscheht wir ein Gefallen.

Ich möchte gern wissen, bb Sulzer sein Botum gegeben — ob Sie Ihren Styl versteugnet, und nicht in Collision mit Ihrem Beytrage geschrieben — ob Sie wie Ulpsses oder wie Ujax zu Werk gegangen. Herzlich will-kommen ist mir Ihr Gluck, und diese kleine Zusriedenheit ist Ihnen wegen Ihrer Widersacher zu gönnen.

Saben Sie den Sephästion bereits angeseben? Ich weiß feine Lectur, die auf meinen Oppochonder so handgreistich gewirft, als die, ses heillose Geschmier, das ich den 25ten April des Abends gesesen. Ich habe acht Tage nicht Ruhe gehabt und redete davon mit jedermann, wie Lasontaine von dem Propheten Baruch.

Ich erwarte burch hartknoch so viel Renigkeiten, als Sie mir im Stande find mitzutheilen. Gott sep mit Ihnen und Ihrem ganzen hause, mein lieber herder. Bergessen Sie nicht mich armen, verlassenen Greis, dem der Ropf mit Grundeise gebt, und der voller Sorgen für sich und seine Landsleute lebt.

## Bon Berbet.

Budeburg ben igten Jun. 1775.

Biel Dant, lieber D., für Ihre rebliche Theilnahwe an meinem unerwarteten Zufall. Mir so unerwartet, ats Ihnen; die Abhandlung war vergeffen, und ich traus de ihr den Preis so wenig zu, als meinem Miechpferde, auf dem ich zuweilen ausstolpere, den olympischen oder pythischen Preis. Am Arinitatissest wurde ich eben wie Sie von einem nom possum dicere quid aufgetrieben, ich wußte nicht, was zu thun am lieben Sonntage so früh, saß also wie koth in meiner hofthur und las Dets tinger's Theologia ex id. vitae deducta — sieh da, der lahme Wandsbeder! Er ist mir immer ein fauler Bote, dacht' ich; aber eja mein Motto! da war Freud' über Freude, mehr um meiner Freude und Feinde willen als meinethalb. Sie waren gleich mit unter den exsten, die ich meinem Weibe nannte; die Nachricht sieg aus unsehmer.

Meines Erachtens taugt bie Abhandlung wenig mehr, als eine bellettriftische Schulubung. Reinen Grundsaben bin ich ganz treu; in Absicht auf Frenheit und bespotisschen Teuseleibreck: Geschmack schnarchenbe Stellen, berentswegen ichs schon für ganz vergeblich hielt, sie nur fortzussenben. Bon Sulzer glaube ich nicht, daß er mir sein Botum gegeben; er ist aber meines Wissens in ber metasphysischen Classe, und in bieser Merian Director, ein lieber, gutherziger Mann. Weguelin sehe ich als ben Urheber meines Preises an, weil er in dem Jache am meisten gewühlet, und zu beutliche Stellen gegen Sulzzer's movafische Bellettrifferen vorsommen.

Und nun auf Sie, bamit wir reblich theiten. Faft

un keiner Ihrer Schriften habe ich fo innig aus bem herzen mitgelesen, als am hierophanten. Mein herz schling
hoch zu bem, was Sie von Richts und Etwas reben.
Nuch von ber Abgötteren gegen die erste Kirche habe ich
tängst Ihre Sedanken. Wie mich Ihr bramatischer Freund
hain erfrent, habe ich mit Blenstift auf den Brief geschrieben, den ich hartknoch mitgab. So hast du nicht,
alter Ruprecht, zu mir geredet, gewiß weil ich dich nicht
im Kupfer vor habe, und mich, Dorn und hecken ausjätend, hinten. Ich habe Claudius zum Pyrmonter
Brunnen herzebeten; vielleicht kommt er. Wärst du benn
auch hier, alter Ruprecht Pfdrener mit beiner Sense,
womit du Königsgespenster mähest, die aber, wie auf
Swists Monde, schnell zusammen wachsen und sprechen:
hier sind wir!

Ein Cremplar Ihres hierophanten von Ihrer hand! fo wie ich Ihnen alle meine opp. burch hartknoch zuges sandt habe. Auch zwen Briefe, wahrend ber Zeit ges schrieben. Meine Magier bitten um Ihre Gaststreunds schaft und Bewirthung; benn Schuhnehmung haben Sie nicht nöthig; kensurro Iirres. Bielleicht ürgern Sie sich über ben zu dlosen bogmatischen Gebrauch; ich konnt' aber, um ber Rothburft umserer Zeit willen, bamals wicht anders. Du Ruprecht Pfortner, ein Magus von Ratur, bist allein geschäffen, ben König bes hims melreichs zu segern. Lebe wohl, lieber, treuer Rup

precht - Pan, bem feine bobere unverweitliche Rrone aber all fein Dubn und Leiben aufbewahrt bleibt.

215. In herber.

Ronigsberg Dom. v. p. Trin. 1775.

Liebfter Freund und Superintendent, Einlage bewegt mich jum Schreiben. 3ch habe mich ben gangen Lag nicht erholen tonnen bon ber Befanntschaft, Die ich biefen Morgen mit bem ungludlichen leberfeter bes Strabo gemacht, bem weiland Dag. Pengel, gegenwartig Rusfetier ben bem Alt. Stutterheimifchen Regiment. Da er fich rubmt, 36r Correfponbent gewesen ju fenn, bat er mir einen Gruß an Sie aufgetragen. Ich habe ihm bes ebrlicen Quintus Antwort mitgetheilt und ibn aufgemuntert, fein Nachfolger ju werden und von bem fur mich verlornen Rath einigen Gebrauch gu machen. Ein ungludlicher Borfall ju Burgburg bat ibn in die Arme unferer Berber geworfen, pon denen er hintergangen worden. Er foll Mitarbeiter an ber Rlogischen und Lemgoer Bibliothet gemefen, und icheint mir ein Ropf bon ungeheuren Sabigfeiten für einen Jung. ling, bon 25 Jahren ju fenn. Eines reformirten Predigers ju Deffan Sohn, ber uber feinen Bater febr flagt, weil er ibn excommunicirt; und feine Schwefter ift Die Chloe in fleinen Gedichten ber Venus Erycina gefungen,

Berlin 1769. Wie sehr beklage ich meine eigene Dürftigkeit, daß ich diesen unglücklichen Mann nicht unterstüßen kann! Gott Lob, keine Woth, aber so eingeschränkt wie im Nasendrücker, — und die halb kluge, halb heidnimische Sorge auch für den morgenden Tag— und der natürliche Wunsch mit dem zunehmenden Alter, nach ein wenig mehr Senuß der Semächlichkeit und der Gesellschaft — denn ich liebe und hasse die Menschen wie mich selbst.

D. Start, ber mich in Jahren nicht befucht und mir feine Differtation, ju ber ich ibm Bucher gelieben, nicht einmal quaeschickt batte, machte mir ben Peter. und Daul. Tag febr merfwurbig. Es war ein farfer Dofttag. und einer meiner Bruder frant. 36 mußte mich baber bon meinem Bureau aus entichulbigen laffen, ließ ibn aber ersuchen, ju warten. Weil die Arbeiten fich bauften, fo fchicfte ich ben Aufwarter noch einmal nach meinem Saufe, meinen Bergug zu entschuldigen. Sieh, ba fam ber Mann vor ber Provincialdirection angefahren, flieg aus ber Rutide, fich ein Erems plar ber hierophantischen Briefe auszubitten. Beil er mich unter frenem himmel wenigftens brenmal fein Rind nannte, fo fcicte ich ibm ben Sonntag barauf ein Eremplar ju, und creirte ibn ju meinem Beichtvater. Es

ift mir eine ungemeine Infriedenheit gewesen, einem so sonderbaren Misverständnis einen Beichtvater nach Abgang Lindner's als Kirachenraths zu verdanken zu haben, weil ich über die Mahl in der größten Verlegenheit war.

Mitten in biefem Abschnitte meines Briefes trat Rauter berein, ber geftem Racht erfe son leivzig beimgefommen, voll von Bafedow, Gemler, Ricolai ic., wies, mir einen Rupferfich eines schwindligen Kopfes in der Kappe eines Someiftuches, ergabite mir eine Legenbe bon Zimmermann , Lavater ic., aber traus rige Auefdoten von D. Bengel, ber ibm bon Semler und in gong Deffan als ber liebera lichfte Menfc, Renegat bes calvinischen und, romischen Glaubens, bereits ausposaunt wora ben. Manches fommt mir wahrscheinlich genug vor, daß ich febr ungedufdig bin, mas Sie bon dem Manne miffen und vermuthen, ju erfahren. Endlich, um feinen Befuch ju froe nen, ructe er mit einem Beiligthum feined: Portefenille beraus, und wies mir Ihre Cae roline Beil es entre chien et loup mar. und mir ber Ropf bon ben Gefchichte meines. eigenen fauberen Solzschnitts ein wenig fcwinbelt, so will ich morgen frut, fortfahren. Goet ' fegue Sie, mein lieber Berber, Ihre beffe Solfte, und mas unfer treuer Schöpfer aus

der Ribbe Ihrer Seite gebildet hat und noch' ferner zubereiten wird. Gute Racht

Des Morgens um 4, ben 17ten Jul.

Gar nicht gefchlafen, wie ben letten Dai. Der gange Ginfall bes fanbern Solgichnitts betrifft ein Efel Dhr; übrigens foll die Copie bem Original fo tren als moglich fenn. Rach einem berglichen Biffommen und bezeugten Berlangen, mich ben erften Tag ber Anfunft ju feben, und einigen grimmigen Auffcneibe. renen über Bafebow, feinen Zwenkampf mit Lavater, fich einander ju befehren, und bes letteren Riederlage, eine Entfchuldigung von Cherhard, ber feit Jahr und Tag bettlägerig mare, und weber lefen noch fcreiben fonnte u. f. w. und ben einer großen Gilfertigfeit nach ber benachbarten Loge, aus ber man fam, wieder jurudintebren, fiel bem großen Gonner und Kreunde noch etwas aus feiner Briefe tafche ein, bas er bon Bimmermann erhalten batte. Ich erichrack aleich por bem Unblick und bachte an Stahtbaum, ber fich mit Rupferftechen viel abgab, und ohne mein Wiffen eine Copen von dem im Laben bangenden Ochlaf. bilde mitgenommen baben foll. hierauf wurde mit gewöhnlichen Eidschwuren betheuert, daß es ein Berfuch von Lavater mare fur den zweiten Theil feiner Bhysiognomif, und eine Brobe von ber Starfe feiner Ideale; bag Dofer ibm bas Contour gegeben batte. Dit einem Manne, ber fich verschwort und flucht, magich lieber leichtglaubig als unglaubig thun, und gleichgultige Lugen ju widerlegen, if eben fo unnut, ale gleichgultige Bahrheiten ju verfecha Mein fleiner Johannes bat fic wie ein Engel anfgeführt; er wollte bas Bild gar nicht erfennen, faß und brummte ber fich, indem es es aufah, und ichlug mit ber Dand baranf, daß mich feine Thorbeit ungewöhnlich aufmertfam machte. Genug von bem Bettel. Dein Rame ift barunter mit Blenftift gefdrieben und bieß wird von bem lieberbringer fur Laba. ter's Sand ausgegeben. 3ch glaube eber Dia colai barin ju erfennen, und vermuthe, baff. fie ben Rrieg a la Klotz mit mir fubren. merben.

Bergeben Sie, lieber Superintendent, meia nem Zeitmangel und zerstreuten Gemuth, wenn, Sie weder lesen noch versteben können. Leben, Sie wohl, ruhig und gludlich mit Ihrer lies ben Sausehre.

## 216, In Derbes.

Ronigsberg ben 14ten Mug. 1775.

Derglich geliebter Freund, ungeachtet ich meinen letten Brief in ber größten Gemuthe-Storung geschrieben, so glaube ich boch aus brudlich angeführt zu haben, baß ich Ihre Seiben Briefe nicht Beit batte aufzusuchen, Dartknoch hat mir ben einen nebst den Buchern am 1. Sonnt. nach Erin. richtig eingehandigt, und als er ben alten Jun. fam, von mir Abschied zu nehmen, brachte er mir noch ben andern früheren.

Das Dan fen für Ihre neuesten Arbeiten könnte wohl ausgeblieben senn, weil es sich von selbst versteht; aber baß ich nicht sollte da= ran gebacht haben, kann ich wir auch kaum vorstellen. Wiewohl unter jenen Umständen alles möglich ist; und ich bestude mich noch in einer sehr ähnlichen Lage. Den Dauf also, ben Seite gesetz, können Sie weder auf mein Urtheil noch auf meinen Benfall Ansprüche machen. Meine vorzügliche Zufriedenheit aber und die Geschichte meiner Seele habe ich Ihnen so oft in Gedanken mitgetheilt, und auch niemand hier ein Geheimpis darans gemacht, daß, wenn es wirklich nicht geschehen ist, ich alles mit zwen Worten berühren will.

Ich war über die von der Censur geandersten Stellen in den hierophantischen Briefen so verdrießlich, daß ich meine eigene Antorschaft verfluchte, und alle ehrliche Leute bedanerte, die mit einem Gefühl von Ehrlichkeit sich das mit abgaben, und ihre Gemutherube einem solchen hirngespinste ausopferten. Mitten in diesem Gedräng nahm ich zu Ihren Erläute

rungen meine Zuflucht, sand die Einleitung sehr intereffant; als ich aber weiter kam, wurde mir vor meinem eigenen Schatten angst und meine Unruhe über und beide nahm so zu, daß ich fein Buch den Tag anzusehen im Stande war. Alles Schreiben schien mir ein Blendwerf zu sewißer Träume so binreißen ließe, daß man gleich einem Mondsüchtigen — Ich bot alle meine kleine Philosophie auf, über diese Phänwenen nachzudenken und selbige zu erklären — alles lief aber auf ein Achselzucken hinaus und zulest auf ein bernhigendes Homo sum.

Den anbern Sag ging bas fo fort, ohne daß ich etwas lefen noch anfeben mochte, bis ich mich ermannte, bie beiden fleinen Briefe ber Bruber Jefu vorzunehmen. 3ch griff nach bem Buche mit einer febr fenerlichen Bebutfamfeit und in ber Abficht, Experimente gu machen über ben Gang einer Autor. Seele; und mit diefer Arbeit mar ich fo aufrieden. baß ich mich recht über ben Untor und Freund erfreute, und es mir borbehielt, bie Erlanterungen von vorn wieber augufangen; wollte aber ben erften Einbrud erft ein wenig verranden laffen. Bierzehn Lage nachber war es mir erft möglich, ju biefer Duge und Arbeit in fommen. 36 glaube ben Beift biefer Schrift fo gut als jemand genoffen ju haben 3 daß ich also mit diesen testen Arbeiten zufries dener als mit irgend einer alteren bin, und mehr Autheil als an allen anderen nehme. Ich schräufe mich aber bioß auf das Gauze und Allgemeine ein, denn zum Einzelnen bim ich zu schwach in mehr als einem Berstande.

In unferer Zeitung find Sie bon Erefche geneckt worden. Bon neuen Sachen babe ich poch nichts gelesen, als die Allg. d. Bibliothet. in der Ihnen wohl wichts eigentlich jur Lafe fallt, als bie falfche Citation and ben Brole gomenen bes Jablonsty. Laffen Gie fic boch Diefes eine Warnung fenn, nicht auf Erebit au eitiren. 3ch glaube feinem fre mben Benge niffe, ober brauche nie eines, ohne es borber besichtigt ju haben. Rach ber Recenfion in Balch's Bibliothef bin ich and febr neugierig, fann ober nicht bau fommen. Ricolai banfe ich für feine Anfündigung des Zaechans, die voller Difberfiandniffe ift und mich nicht anficht. Aber die beiden Gefellen Hd. und Db. dente ich mit einem Sell abjufertigen, und biefe Arbeit benimmt mir ben Ropf feit mehr benn 14 Tagen, obne daß ich and ber Stelle tonie men fann.

Ich habe gestern mit genauer Roth Labater's physiogn. Fragmente ben mir ju Sause burchzust ben befommen, und nicht ohne Augen und Sectenweide. Meine Vision wegen bes Ohrs und bet

alberne Berbacht, baf es eine Erfinbung bie-Raes Orts mare, was mir wie ein Pfeil ins Gebirn und Berg geschoffen mar, und moan ich burch einen Bufammenfing fleiner Um-Rande verleitet murbe, die fich verschworen batten, mich in ben Irthum ju fturgen, bat mir einige granfame Tage gemacht, und mich in viel Berlegenheit gefest. Sobald ich nur überführt mar, bag es nicht bon bier fam, und Ranter nicht die Unverschamtheit batte, ber Unterhandler eines fo bummen Streichs an fenn, war ich beruhigt, und es focht mich nicht mehr an. Freunde, die fich auf Zeichunng berfeben, wollen mich nicht erfennen; ich fott unten viel ju fark fenn, auch mein Dbr fic wirflich unterscheiben, und eine falfche Zeichnung leicht veraplaffen tonnen. Bergeben Sie, baß ich Sie mit ber Grille auch beunruhigt habe. Sie hangt mit fo vielen Umftanden aufammen - und ift fur mich ein feuriger Pfeil gewesen, in ber einzigen Rucfict, daß ich meine vertrauteften Freunde eines fo niedrigen Buges fabig bielt. Lavater und bas gange Bublicum mag mit mir machen, mas ihnen geluftet, ich fenne beibe nicht und befummere mich nicht weiter barum. Mein einziges Dichten und Trachten und bie gange Bosheit meines Bergens bat gegenwartig fein ander Biel, als den Better Rabal au Bobmifch Breba und feine beiden Gefellen.

Liebfter, beffer Berbet, Ihr letter Brief bom 29ten Jul. ift mir Balfam auf mein Saupt und meinen grauen Bart gewesen. In 14 La. gen werde ich Ihren und meinen Geburtstag mit Bentel, Rrans und Rrengfelb fevern, Die jest mein Rleeblatt find. Der lette ift mein Schiler im Englifden, bat eine große Unlage, und ift Ihr intimus, mit bem ich noch immer willens bin, Ihre Urfunde ju findiren. Er bat mir Licht über Ihre Schreibart aufgeftedt. dafur ich ihm erfenntlich bin. Rraus ift bes R. R. Buchbolt Schwesterfobn, ein groß Genie, philosophisches und mathematisches. Er brutet über Broben. Seine Aehnlichfeit in ber Bbpfiognomie mit bem vorigen Beichtvater macht mir bisweilen angft; aber er ift eis großes Genie, und ber erfte lehrmeifter meines Buben und feines Baters, ber im Artoft fcwarmt mit ibm. Bengel verbindet mit einem außerordentlich fahigen und brennenden Ropf ein gutes, edles, unfculbiges Derg. Gang Roniasberg bat fich für Diefen unglücklichen Menfchen intereffirt auf eine unglaublich frepgebige Urt, und bas Glud feeint fich fur Ibn verfcworen gu baben. Er weiß vor Frenben nicht, mas er anfangen foll. Er geht bereits ohne Uniform. Der Gouverneur bat bie ibm ungewöhnliche Menfchenliebe, ibm feinen Abich fo leicht als moglich in machen, und

und hente fangt er ein Privatiffinum über die Seichichte an. Ich freue mich wie ein Rind über ihn und meine Vaterstadt. Einem intimo and Alopens Schule muffen Sie einige Erbfehler vergebens aber ich bin nicht im Stande, und iffende, übermuthige Leute zu lieben; und er ift der Antipod von beiben.

Danischmend ficint ju versprechen, daß Wieland in seiner Philosophie ein wenig weiser fomme. Gothens harlefins Peitsche ift nicht ganz nach meinem Geschmack, wiewohl ste vielleicht das beste Mittel ben gegenwärtiger Barbaren zu senn scheint.

Sott fegne Ihre mannigfaltigen Arbeiten, Ihre Ansarbeitung der Preisschrift, Ihre Fortsehung der Urfunde — und laffen Sie den Geift immer milder und martiger werden. Rehmen Sie zu im Wachsen, unterdeffen ich abnehme und schwinde. Ich arbeite auch, aber nach fleinen Planen und anderen Verhältniffen, auch dielleicht noch in ungleichem Drucke und mit mehr Widerstand. Basedow's Philanchropinum ist immer eine sehr merkwärdige Erscheinung; sein lächerliches Programm an die Cosmopoliten hat mir gestern viel Rachdenken und Anthell eingestößt. Eine Revolution ver Geisset schein in Gabrung zu seyn.

Bom Latenbeuder und Clandins ichreiben

Sie mir bald und alles, was Sie konnen, wiffen und nicht wiffen. Ich habe keine Auhe fur ben langen Rickel und seine beiden Gesellen. Das möge einen glubenden Ofen und keinen Backofen von Ets für fie bebeuten.

## 217. Un Berber.

Ronigsberg ben 28. 3ån. 1776.

Am oten Sept. v. J. erhielt ich ben letten Brief aus Buckeburg vom 25ten August, dem 32ten Geburtstage datirt. Jum Ansange des neuen Jahres zankte ich mit meiner Freundin in Morangen, daß sie nicht mehr an ihr Fleisch und Blut am Ende der deutschen Welt und Shriichfeit dächte; und daß sie es zu verantsworten hätte, daß ich so lange nicht geschrieben, weil ich immer auf eine Einlage von ihr gewartet, die ich bereits den 12ten d. M. richtig erhalten und wider meine Natur und Geswohnheit die jest habe liegen und alt werden tassen, auch gar nicht Willens war, heute zu schreiben, sondern vielleicht erst diese Woche, voer böchstens und gewiß heute über 8 Tage.

Nun, mein lieber herder, werden Sie mit sielleicht danken, Baß ich malgre moi acht Tage eher ankomme. Ein wenig find Sie auch an meinem Stillschweigen Schulb, weil ich ben meister Tren nicht wuffte, ob Sie noch in B. oder schon in G. waren, und mir die Griffe, ich

weiß nicht wie, in ben Kopf gefahren war, in ihren Entschluß nicht ben mindesten Einfluß zu haben. Da Sie noch in B. sind, und man Ste vermuthlich nach G. nicht haben will, so ist es mir herzlich lieb. Man fühlt freylich am besten die Berlegenheit seiner gegenwärtigen Lage; welcher Mensch ist aber im Stande, alle kleine Zufälle in der kunftigen abzusehen?
— Giebt es denn keine Metropolitan-Stelle oder Superintendentur im Darmstädtischen, wo Caroline und Sie glücklicher leben könnten, als unter den Schulfüchsen? Ein bischöftich Amt ist ein köstlicher Werk als die neurauschles unter Schriftgelehrten und Pharisaern und mofaischen Publicisten.

Ihre Preisschrift erwarte ich, babe aber felbige icon ben bten Dec. am Tage Ricolai bes Abende burchgelaufen. Beif nicht ein lebenbia Wort mehr bavon, und was Sie felbft wiffen, darf ich nicht fdreiben, - baß Sie ben Breis verdient haben und verdienen. -Auch Wahrheiten haben Sie gefagt, aber in ber Saupt fache ju wenig fur mich und fur Ibre Freunde und Feinde. Sie thun aber fluger, an Ihre Areopagiten und Brabenten ju benfen. Da ich meinen eigenen Beg, noch fuche, ohne ibn recht gefunden gu baben, fo bleibe ein jeder in feiner Laufbabn, muntere nd einander auf, obne fich zu richten. geffen

geffen Sie nicht vor allen Dingen die Fortfehung Ihrer Urfunde, woran dem Publicum, bem Berleger, mir und allen übrigen Freunben gelegen ift, und die Sie uns allen schuldig find. Alfo zaue dich. 2. Sam. V. 24.

Das lette Jahr habe ich wider alles Bermuthen mit Freund Sann jufammiengenommen acht Benlagen jur Zeitung und zwen Recenfionen geliefert. Fur diefes Jahr find zwen ba, und Die britte in ber Mache; und damit, Solla! Sie erhalten alle ju beliebigem Gebranch, und konnen bie lette mit erftem erwarten. Das Brogramm betrifft nur bie beiden erften Stude ber Gel. Republit, und geht ben landtag gar Borgeftern beb der farten Ralte nicht an. babe ich wieder anfangen wollen zu arbeiten an meiner alten Schuld und Rucfftand fur ben Better Rabal, aber noch wollen die patriae manus nicht recht baran, und bas auns auns der Abbtischen Correspondenz foll doch mobl noch mit Gottes bulfe nach einem Dugend Rabren erfüllt merben.

Durch Reichardt habe ich die Rachricht von Claudius Ruf nach Darmstadt erhalten. Gott segne Sie und den treuherzigen Laienbruder dasur, daß ihr alle beide für das ehrliche beutsche Blut so biedermannisch geforgt habt. Vielleicht sehen wir uns alle einmal in Darmssadt — oder in unserem Vaterland, the cur-

med country. Gott weiß, wie mir barin gu Muth ift, und wie ich die Frenheit der Preffe branche. Richts mehr hievon Geduld und guter Muth find besto bester und nothiger.

Run was machen Sie und Ihr vortreffit ches Weib? Si valetis bene est, et nos valemus — welches doch im Grunde alle Schäfe abertrifft, und allen herrlichkeiten von Gottes Gnaden die Stange halt. Es ist wahrer Unfinn und Undank, sich ein haar mehr oder weniger zu wunschen als man hat, und gewiß besser, Elisa, als Absalom zu senn; Lazarus, als zum Teusel zu fahren, nachdem man lange genug gleich ihm das Factotum auf der Erde gespielt. — Abeat cum ceteris erroribus!

Meine Brieflade sieht so erschrecklich wust aus, daß ich nicht das herz habe, hineinzuse, ben, und nach Ihrem letten Briefe zu suchen. Wenn ich mich recht erinnere, so hat Ihnen der treuherzige Bruder meine Lypothek ausgeliefert. Sestehen Sie aufrichtig, ob es gesschehen ist und ob Sie mein verpfändetes Manuscript gelesen haben. Der Brocken in den hierophantischen Briefen ist die einzige Stelle, welche ich daraus behalten habe, und es ist buchstäblich wahr, daß ich bis auf den letten Flick davon verbrannt und aus dem Wege geräumt. Ob Sie aber einigen Ausschluß uraus ziehen können, daran zweiste ich sehr. Das

pretium affectionis liegt bloß in ber Autore Seele und in ihrer geheimen Geschichte. Ich beschwöre Sie ben Ihren Pontificalibus, mir bie Wahrheit zu beichten.

Ich babe erft vorige Woche ben Denbant jum système de la Nature gelesen, namlich bas système social, bas mir then fo lanaweilig als Diderot's ocuvres morales porgefommen. Wife fen Sie ben Berfaffer bes bon sena, fo mels ben Sie ibn mir, weil ich felbft baran zweifle, daß es Diderot ift, ben ich propter compendium baju metaschematifirt babe. Sie miffen. baß diefe unbefannte Figur einer meiner Lieblings - Bortheile im Ochreiben ift, befonders in bemienigen Stud, bas ich Defonomie bes Dlans nenne, und das in der Poefie die Sabel beißt. Des Belvetius Berf von ber Ergiebung babe ich auch erft furglich gelefen, und es bat baber fo viel Einfluß in meine Unmerfungen über ben Styl gehabt.

Mein Geist wird ruhig senn, wenn ich mich an Rabal werde gerochen haben. Ein Brief von Ihnen und gute Nachricht von Ihrem Sause und Ihrer aller Zufriedenheit wird Del in meine dunkle Lampe senn. — Lassen Sie sich in Ihrer Autorschaft weder durch Bepfall noch durch Tadel irre machen. Die bisherige Geschichte derselben kann die beste Wegweiserin für Sie senn, daß Freunde und Feinde so wan-

delbar wie das Publicum find. Die lange Beile ift für mich eine gunstigere Muse, als Affect,
der verhaßte Wahrheiten noch verhaßter macht,
und kaum mit ihnen bestehen kann. Vergessen Sie nicht Ihre Urkunde, und befriedigen Sie den Verleger, indem Sie Ihrem eigenen Character Genüge thun.

Mein alter Freund Lindner ift febr him fällig und scheint sich fein langes Leben versprechen zu können. Er ist jest Kirchenrach und Prediger in Löbenicht.

# 217. An 3. F. Bartinod.

Ronigsberg ben 25. Febr. 1776.

Liebster Freund Sartfnoch, wahre Freude eines Beibes, die ihre Geburts. Ochmerzen gludlich überstanden, treibt mich heute stehendes Fußes an Sie zu schreiben, da ich eben Punctum gemacht, um Sie zu Gevatter zu bitten, wenn Sie die Ehre nicht verschmahen wollen; denn viel zu verdienen ist nicht.

Sie wissen, wie ich in ber Allg. d. Bibliothef behandelt worden bin. Ich habe im Berzen des Sommers, des warmsten, heitersten,
schönsten Sommers zwenmal die Feder angefest, aber umsonst. Bis patriae cecidere manus. Nun versuchte ich es in der letten grimmigen Kalte dieses Binters, und ich habe über
der Arbeit wir ein haase in seinem Lager ge-

fdwist bis auf den hentigen Tag um fieben Uhr Abends.

Sie werden fich noch der verdammten Schrift erinnern, die ich unter dem Titel: Philologische Einfälle und Zweifel 2c. für 50 Friedrichs. d'or ausbot. — Da haben Sie eine umfonst: Einfälle und Zweifel über eine vermischte Rachsricht der Allg. d. Bibliothek. Sie muß im Winkelmannischen Format gedruckt werden, in 4, gut Papier, guter Druck, wird aber leider nicht über vier Bogen betragen.

Da ich Gott Lob jeden Tag alter werde, und ich mir mit dem sel. Hiob XXIX. 20. schweichle, daß sich mein Bogen bessert in meiser Hand, so versichere ich es Ihnen auf gwien Glauben eines Autors, daß die se Zweisel und Einsalle um so viel Jahre und Procente besser sind als jene. Ich erwarte mit nachster Post Antwort, ob Sie sich damit bessassen wollen.

218. An Fried. Chregott Lindner in Mietau. Konigsberg ben 27ten Mart 1776.

Geliebtefter herr Doctor und Freund, Borgeftern des Morgens erfreute ich Ihren hrn. Bruder mit der sehnlichst erwarteten Antwort, die ich ihm unmittelbar von der Post zubrachte. Es übersiel ihn nach Lesung berselben eine außerordentliche Wehmuth, doch ohne daß ich

ben Musbruch wirklicher Thranen ben ibm femals habe bemerten fonnen. Als ich geftern frube jum Argte eilte, ben ich Lags zubor nicht getroffen batte, begegnete mir bie alte Quife mit ber tranrigen Radricht einer bocht elenben Racht; daß fich Schmerzen in bem franfen Rufe gefunden batten, welche bie Gegenwart bes Argtes und Wundargtes erforberten, Die ben Brand beforgten. Der Arit befraftiate mir biefen neuen Bufall, und verficherte mich, baf er als Freund und Rachbar an Ibe rem Brn. Bruder gebanbelt, bag aber an feis ne menfcliche Sutfe weiter ju benfen mare. Radmittags fant ich ben Rranfen in großen Sometzen, beneu er feine fcheinbare Munterfeit aufdrieb, und in eben fo großer hige. Er war febr neugierig, die Uhr ju wiffen. Wie man ibm fagte, baß es 4 mare, freute er fich, 12 Stunden überftanden ju haben, weil er das Dafenn des beißen Brandes an feinem Rufe wußte. Der heutige Tag durfte in Unfebung biefes neuen und nuerwarteten Bufalls ente fcbeiden.

Ich schreibe bieß bes Morgens, und werbe meinen Brief mit bem schließen, was ich
ben meinem Ausgange erfahren werbe. Um
13ten b. M. nahm er Abschied von mir, und
ich fann Ihnen meinen Zustand nicht beschreis
ben, ben ich acht Tage ausgestanden, baß

ich genothigt gewesen, mich ein Paar Tage zu haus zu halten, und zur Aber zu lassen. Ungeachtet ihn die ganze Stadt längst für todt ausgegeben, haben Lauson und ich eben so viel Hossnung als Sie selbst gehabt. Seine Erhaltung des Geistes und Fähigkeit zu arbeiten, da er so lange mit Arznepen gequalt worden und weber essen noch schlasen können, hat mir immer außerordentlich geschienen.

um 3 uhr Rachmittags.

Eben komme ich son unferem flerbenben Bruder und Freunde, der mit einem berglichen und verzungten a revoir von mir Abschied nahm. Gott tröste Sie und bereite Sie zur Bestätigung dieser Rachricht. Er geht lebenssfatt in christicher Berkastung aus dieser Welk und voller Sehnsucht nach einer besteren. Nachestens mehr. Gott empsohlen unter den herzelichken Grüßen an Ihr ganzes Haus.

219. An Fried. Chregott Lindner in Mietau. Ronigsberg ben 29ten Marg 1776.

Hochzuehrender herr Doctor und Freund, Ben dem vorgestrigen Abschiede meines altesten Freundes a revoir hat es sein Bedenken gehabt. Ich war gestern frühe noch an der Thur, wo mir beide Aerzte entgegen kamen, und weil sie mich versicherten, daß er sich seiner nicht mehr bewußt ware, so erlaubte mir meine Wehmuth nicht, ein aberstüffiger Zenge feiner Leiben zu senn. Die Unruhe hat bergestalt zugenommen, daß er noch aufstehen wollen, um einen Brief zu schreiben. Er hat mit zitternder Dand und mit vieler Angst einige Zellen aufgesest, welche an die Regierung zu senn schen sen, und ist darauf sehr ruhig geworden, und von 3 Uhr nach Mittag in völligem Unbewustesen, siehen seinem seligen Ende fanst eutgegengerückt und nach Mitternache, in der ersten Stunde des heutigen, im herrn eingeschlasen.

Ihre gartliche bruberliche Liebe babe ich and Ihren zwen Briefen erfeben, und es thut mir leid, baß Ihr bausliches und einheimisches Leiden durch gegenwärtige traurige Botfchaft: vermehrt werden muß; unterbeffen haben Sie weit mehr Urfache, Gott mit und allen bier für die Gnade ju banfen, baf unfer feliger Freund und Bruder gewürdigt worden, fo frube burch Leiben bollfommen ju werden. bom Anfange feiner Krantheit an fich ju feie nem Tode gefaßt gemacht, und fowohl Beit als Luft gehabt, fein Saus im eigentlichften . Berftande bis auf Die geringfte Rleinigfeit ju bestellen, bis auf das Lied vorgeschrieben, das man ihm benm Bericheiden noch vorfingen folls "Wenn mein Stundlein vorbanden ift." Ich habe ibn bis auf die letten Tage fast immer arbeitend gefunden, und mehr als einmak

in halbem Scherfe gesagt, daß er noch mit der Feder in der Sand verscheiden würde, welches bepnahe eingetroffen, da er gestern noch mehrere Zeilen mit zitternder, sterbeuder Sand geschrieben. Wich hat sein Siechbett sehr erbaut, so wie unsere Freundschaft seit der letz: ben Hälste des vorigen Jahres von neuem wieder gegrünt hat, und zur vorigen Vertraulichkeit unserer Ingend wieder zurücklehrte, welche durch meine eingezogene Lebensart und sein ne Ames und Berussgeschäfte ziemlich unterbrochen worden war.

Die Fran Confisorialrathin hat eine außerordentliche und recht mannliche Standhaftige:
feit bewiesen, und die sesten Rächte in seinem.
Dause zugebracht. Sie läßt durch mich meleden, daß bereits alles versiegelt worden, und
wünscht, daß Sie oder Ihr Hr. Bruder so bald:
und geschwind als wöglich hieher somme. Thun
Sie Ihr Bestes, diesen Bitten Ihrer lieben
alten Mutter, worin auch der lette Bunsch.
Ihres seligen Bruders bestand, zu erfüllen-

220. In Berber.

Ronigeberg ben 9. Mug. 1776.

Liebster Freund und Gevatter herber, bente habe ich feinen Brief von Ihnen erwartet, weil fein Postag ift; aber geschmachtet habe ich lange barnach, und anch noch hente, ba ich ben Tag meiftens auf bem Bette jugebracht, und nichts im Stande gewesen, vorzunehmen. 96 walte mich in ben Kebern ohne fclafen an fonnen, ale ber Bote mich ermunterte. Ge-Rern batte er noch Scheltworte von mir gebort, bas er mir feine Antwort von Ihnen brachte. Der Menfc, bem ich gut bin, weil er fo fonell lauft wie ich in meiner Jugend und noch jest, wenn mir ber Ropf brennt, nahm meinen Berweis mit Sanftmuth auf, und verfprad immer ein flinfer Ueberbringer ju fenn. Aber baß er beute icon fein Bort baar maden follte, baran bachten wir beibe nicht und ber Brief felbft ber Borlaufer eines Gepatterbriefes! Gott gebe, bag ber fleine Dathe foon ba fen; wo nicht, fo fcenfe ihm Gott eine: aludliche Ballfahrt in bas gand ber Lebendiger. Ich bin so unruhig als wenn ber fleine Gaft in mein eigen Sans einfebren foll-Meine bren Rinder baben ibre Mutter, ob fie gleich eine barte Abamstochter ift, und mid rechtichaffene Weben gefoftet.

Gestern ift meine alteste Tochter bie gange Treppe heruntergefallen. Die heiligen Engel im himmel selbst find nicht im Stande, Rinder zu haten, geschweige zu erziehen. Gott Lob! ift fie ohne Schaden bavon gefommen. Wit meinem hans Michel geht alles frebsgangig und ber Junge verlernt Luft und Sitte.

Dieß ift mein höchster Rummer, ber mir Angst und grave haare macht, daß ich nichts felbst für feine Erziehung thun, und eben so wenig daran wenden kann. Ich hatte einen Sonntag ben grimmigen Einfall, ihn über halb und Ropf einzupacken, und dem Pontisex maximua in Destan zu übermachen! Die hie hat sich wohl gefühlt, aber der Wurm nagt noch am Mark, was ich mit dem Knaben mit der Zeit anfangen foll.

In diesem einzigen Stück habe ich zu wes nig Benhülfe von meiner ehrlichen Sausmuts ter, kann aber auch nicht mehr als den guten Willen von ihr fordern. Ach liebster Gevatter in spe, über gaudia domestica geht nichts; hierin besteht der einzige himmel auf Erden; aber mala domestica find auch die wahre Solle selbst für Patriarchen und Davide gewesen. Gottes Geist und des Menschen Sohn find hier die einzigen Schulmeister.

Den vierten Theil habe ich durch hinz riche tig erhalten. Weiß aber nichts mehr, als daß ich das Ende mit mehr Zufriedenheit als den Anfang gelesen. Enthalte mich noch des Ura theils, und wünsche nichts so sehnlich als die Bortsehung und den Beschluß, weil ich noch nichts absehen kann, und nichts als das Gana ze mich bestimmt. Ihre Preisschrift habe ich an einem Abend durchgelausen. Sie schien wie Die Frage breift aufgelost, aber die Sache felbft fo wenig als möglich berührt ju haben.

Gewitter! Birbelwind und Regenguß! erleichtert den ichweren Dunfifreis, in dem ich athme.

#### Den 1oten.

Mitten im Mabregen ericbien gestern Rrengfeld und murde burch 36r Undenfen und Berfprechen, die Fortsegung ber Urfunde ibm au fciden, reichlich belohnt. Unfer Laudsmann in Notsbam bat mir vorige Boche zwen Zei-Ien geschrieben, und einen langen Brief faft ein balb Sabr lang unbeantwortet gelaffen-Beil die Sache einen britten betraf, fo bat mich bieß ungemein verbroffen und ich bin ibm recht bofe gewesen. Da er aber feine gange Lebensart, beren Berftreuung mir gar nicht gefiel, auf einmal reformirt bat, bis jur frengfen entgegengefesten Diat bes Umgange ac., fo icopfe ich neue Soffnung, bag er von der Eitelfeit bald geheilt fenn, und einen edlen Ehrgeit bafur erwerben merde. Babrend des Ronigs Abmefenbeit ift er willens, eine fleine Reife nach hamburg ju machen. Ich verfolge ibn bon weitem und entferne mich, obne ibn aus dem Geficht ju verlieren. Er bat übrigens einen fcweren Stand - eine Banbe Birtuofen zu regieren ift arger als ein Regiment Soldaten.

Was Ihr Freund, der Ueberseter des Zend. Avesta, von mir denken wird? Er hat mir den großen Gefallen gerhan, seine Uebersetzung zu übermachen, aber mit so viel Achtung an mich geschrieben, die mich in Verlegenheit setzt, darauf zu antworten, wenn ich auch Muße gehabt hätte. Aber ich bin mit einer Arbeit beschäftigt gewesen, die meinen Seist ganz ausegemergelt und mein Gemuth ganz trübe gemacht hat. Urtheilen Sie selbst.

Den 27ten Dar; mar ber falte Brand in einer Racht ben unferem Rreunde Lindner ausgebrochen. Er bat mabrend feiner Rrant. beit immer gearbeitet und baran gebacht, fein Daus ju bestellen. Ich bin unberbroffen gewefen, ibn waniems analems ju befuchen und abanwarten, ale Freund und Beobachter. Debr ale einmal bat er mich, auch nach bem Lobe fein Freund ju bleiben. Diefer Muedruck bat immer meinem Gemuthe vorgeschwebt und einen Stadel ber Dunfelheit fur mich behale ten. Unter anderem erfuchte er mich, fur fele ne Bibliothef ju forgen, und bat mich und laufon ju Saratoren im Teffament eingefest, auch jebem ein Legat von 50 fl. bestimmt. Er nahm mit viel Duth und Ergebung Abichieb von mir-Sein lettes Bort, bas er mir wieberbolente lich zurief, fo lange er mich feben fonnte, mar: au revoir, au revoir! Diefes poetische Lebes

wohl war ungemein ruhrend und treffend für mich. — Mit bem Unbruch bes Frentags, nachbem er alles haarklein verordnet hatte, ift er fanft und still entschlafen. Er wurde ben seinem Bater begraben unter einem sehr ansehnlichen Gefolge, ben bem ich fehr entbehrlich zu sepn schien, und daher zu hause blieb.

Mein Kibei Commis lag mir im Kopf, Die Erben batten aber alle Bucher verfiegeln laffen, und man wollte der Bruder Unfunft oder Entichließung abwarten. Ich fürchtete mich bor ber Arbeit, weil ich niemals meine eigenen Buder felbft babe in Ordnung bringen fonnen, und ber bloge Gedante von Einpacen mir Ropficmers und Uebelfeit macht. troffete mich auf Laufon, und verließ mich noch mehr auf Dengel, ben ber felige Mann ausbrudlich erlaubt und verordnet hatte ju unferem Bebulfen. Die Erben brangen mir aber einen Candidaten auf, ber feines Baters Catolog unlängst berausgegeben batte, und fic baburd in ben Befit unferer Abjunctur einfcmeichelte, baß er fur eine große Schale Rlei. fer geforgt, und einige hundert Rlebezettel bereits batte anfertigen laffen. Un Benzel mar megen ber leibigen Erercirzeit gar nicht au Much ber Wind vom Legat feste mich und gaufon in Berlegenheit. Um diefes auf eine anftandige Urt zu decliniren, gerieth ich

wie von ungefähr auf ben Ginfall, meine eigenen Bucher ju verfaufen.

Reder Einfall ben mir ift ein punctum saliens voll magnetischer Ungiebungefraft und Plastifder Industrie. "Bas on jest einem Rreunde thun mußt, oder bielmehr feinen Erben (bie mich auch bisweilen aufbrachten) biff bu bir felbft fouldig." - Ein Bufammenfluß taglider Berdrieflichfeiten, fein Bud mehr finden au fonnen, und alles, mas man ausleibt, wieder erbetteln zu muffen; - fein Gefühl bes Eigenthumes mehr; Bucher find wie bie Weiber in ber platonischen Republik ober an frangonichen Sofen, wo ber Chemann bem erften bem beften Galant aus bem Bege acben muß - und haft du feine Bucher mehr, To gewinnft bu Beit, beine Rinder felbft au ergieben - Sundert wilde Odwarmerenen mebr. bie mir ein Intereffe gaben, mich ber verbrieffe lichften und ecfelhafteften Arbeit mit Duth in untergieben.

Ich habe das Geschmier dreper Sande, worunter die meinige die argste, weil ich fie felbst Noth zu lesen habe, in Ordnung zu bringen, habe felbst einige Buch Papier daben aufgeopfert, ben ganzen Sommer wie ein Minen Sclave darüber zugebracht, und bin dem Verdruß ausgesetzt gewesen, immer aufgehalten und eben so ungebührlich getrieben zu werden, weil die

Erben balb ausziehen muffen, unb fige unter einem Mifthaufen von Buchern, die ich wieber in Ordnung bringen, und rechts und linfs fceiben foll. Bin fo weit mit genauer Roth gefommen, daß der Catalog, fo Gott. will, auf Die Boche fertig ift. Bie foredlich fauer mir bon einer Seite Die Arbeit geworben ift, und uoch werden wird, fann ich Ihnen, liebfter herber, gar nicht befchreiben. Bon ber anbern Seite verfprach ich mir recht viel bon Diefer Arbeit, Die ich feiner Geele nach meinem Lode batte jumuthen fonnen, und fehe fe wirflich als bas wohlthatigfte Legat meines Rrenndes an. Bielleicht werde ich abermals aus bem weisen Seneca (de Benefic. 11. 33.) jauchen fonnen: Perfecit opus suum Phidias, etiamsi non vendidit. Bielleicht wirb Gott bas willige Opfer meiner liebsten bonorum et donorum fur die bolle That annehmen.

An dem erften Theile ber Zweifel habe ich gearbeitet mitten im herzen bes vorigen Sommers und letten Winters, ohne mein Jbeal aufgeben zu können noch zu wollen. Die zweite Halfte, die Einfalle, die Ihnen befofer gefallen, ist mir bafür geschenkt worden. Lox operis war, per nugas ad seria zu führen. Uebrigens haben Sie Recht, daß sich alles auf den krummen Sang der Areopastien bezieht, und ich mehr ankundigen als ausse

ausführen wollen. Wenn die Bahn gebrochen und fertig ift, fo ift ber Einzug eine leichete Sache, und Pomp mehr ein Spiel als Arbeit des Helden. Es heißt also noch immer ben mir: hie Rhodus, hie salta.

Ich hoffe, liebster Gevatter, Sie werben aus meiner Selb filiebe bie beste Ahndung auf bie Liebe meines Rächten ziehen. Biele leicht ift dieß der höchste Grad, höher als das wie, seine Frennde in fich selbst zu lieben, als die wahren Glieder unseres Glud. Spftems, als die Eingeweide unseres Lebens.

Bas Sie mir bon dem lieben Claubins foreiben, ift mir eben nicht unerwartet. Biels leicht mare es ibm beffer gewefen, meinem bline ben Binf ju folgen und nach Breuffen ju fommen. Die feine Luft icheint ibm bort nicht ju befommen. 3ch habe mich über euch beibe Runftler feines Glude gefrent, aber eben fo febr baruber gewundert, wie es euch moglich merben murbe, einen Wandsbecfer Boten in einen Defonomie Inspector ju bermandeln. er ju einer Organiften Stelle bestimmt und ein guter Gefellicafter ift, fo ichieben Sie fein Glud in Beimar nicht auf, und beben Sie mir ben Calcanten Doften auf, weil ich nicht mufikalisch bin. 3d will ihn fcon fleißig erinnern, bag er bas Stimmen feiner Orgel nicht vergeffen foll, wie feines Claviers.

Das Bunderthier felbft fennen gu lernen, weil ich aus allen Beschreibungen bes Difromegas nicht flug werben fann, und Buckebura ju uberrumpeln, find immer gwen Birugefpin-Re gemefen, bie parallel auf mich gewirft ba-Wenn dem lieben Gott noch etwas an meinem Leben gelegen fenn follte, fo habe ich eine Berftreuung fur meine Gefundheit nach einem fo vieliahrigen Gefangniß im eigentlichften Berftande nothig. Die bausliche Bufriedenbeit, welche bisher alles erfett, wird megen überwiegender Beangstigung immer binfalliger, baß mir alfo nichts übrig bleibt, als die lette Doffe nung aller fehigeschlagenen Buniche, ein Deus ex machina ober ein Gewitter, wie ich beute im Siob gelefen - vielleicht jum lettenmale in meiner Dichaeliefden Ueberfebung.

Ich einer Kunst zu sehen gedacht, woran Penzel arbeite? Weder ihm noch mir ift so etwas eingefallen. Kraus ist mir ganz fremd geworden, und übersetzt für Kanter auf Green's Empfehlung eines Arthur Young politische Rechnungsfunst. Kraus hat an etwas gearbeitet; was es gewesen, hat er und ich vielleicht nicht recht gewußt. Er wurde barüber frank aus Neberspannung seiner Kräfte. Wenn ich ja so ein analogum quid geschrieben, so mag ich von dieser Arbeit mit ihm geträumt haben. Ob es Kunst zu sehen sepn sollte, weiß ich nicht mehr,

weil mein Gebachtniß ephemerisch ift, und alles, was ich lefe, bennahe zu Afche wird, worin ein granum salls hochstens übrig bleibt, das benm Elaboriren spagirisch-hermetisch-palin-genetische Wundergestatten hervorbringt.

Daß ich Jacob Bohme und Pordage gelesten habe, werden Sie aus ber Benlage erseben. Das lustigste ben biefer Unfuhrung ift, daß ber Name Eberhard daselbst vorfommt. Ich habe das Bergnugen gehabt, im Ernst mesgen diefer Recension beflagt zu werden. Es mogen eben so viele sich barüber gefreut has ben, ohne zu wiffen, daß sie von guter hand kommt, die sich selbst nicht webe thun wird.

Es thut mir leib, daß Sie bon Pengel nicht viel besser benken als Reichardt. Ich bin mißtrauisch genug gewesen — auch sage ich für keinen Menschen auf ber Welt gut, so wenig für mich selbst als für einen andern; — aber in dieser gangen Sache möchte er wohl unsschuldig senn, und Sie sind durch eine falsche Nachricht hintergangen worden. Er hat hier seine Zubörer sast alle verloren und zugleich den meisten Umgang. Ranter hat sich erboten, ihn in seinen kaben und sein Saus zu nehmen, wozu er willig gewesen; aber es fehlt an einem kleinen Borschuß, der unter ihnen verabredet worden, und Penzel ist ein Mannt von Wort, und strenger in diesem Stud als

man es ihm gutrauen follte. Sein Berg ift fo offen wie fein Ropf. Er hat mir feinen Lebenslauf fo haarflein ergablt, baß mich fein Schidsal noch mehr fur ihn eingenommen bat, als alles ubrige. In diefem gangen Schick. fal berricht eine Raivetat und Unschnid von feiner Seite, bie ibn großer in meinen Mugen macht, als feine Unlage gur Gelebrfam-Unterdeffen befennt er bon fich felbft, bal aute Sage ibm febr gefährlich find. Er besucht mich ordentlich die Woche einmal, und fludirt, bennahe bloß fur feinen eigenen Un. tor. Mamen, auf eine neue Ansgabe des Do-Ich bin aber nicht im Stande, feine Bulfemittel bagu und bie Sinlanglichkeit berfelben zu überfeben.

Ift jest die Salfte Ihrer Urfunde heraus? Möchten Sie mir nicht einmal ben Inhalt des Abrigen in nuce mittheilen? Unter allen Ihren Werfen durfte biefes wohl mein Liebling bleiben; und da Sie wirflich Ihr Wort in vielem erfüllen, so munschte ich am Ende die Bilanz zu ziehen von dem, worin wir übereinstimmen und von einander abweichen; worin Sie zu weit gehen, und nach meinem Gestühl für mich zurückbleiben.

Ich bin von Gram, Unruhe, Verbruf und Sorgen fo ausgemergelt, daß ich felbst nicht weiß, wat ich thue ober noch thun werde. Ich

bin Willens Ihren Geburtstag fatt bes meinigen biefes Jahr zu fepern. Erfreuen Sie
mich boch nur bald mit der Nachricht von einer glücklichen Entbindung. Meiner liebenswürdigen Gevatterin fuffe ich Mund und Sande. Gott erhalte und permehre Ihre Sansfreuden hundertfältig.

#### Bon Berber.

Budeburg ben 24. Mug. 1776.

Lieber Freund und Gevatter Damann, Gben am Bauftage meines August Bolfgang Sigmund, ben 21ten b. M., tam Ihr Brief, ber beiben Eltern bergliche Freube machte. Um Sonntage mit ber Morgenrothe mar ber Anabe ba. Die Mutter ift gang gefund, ein Beinftod mit feiner Rebe. Der Rleine, buntt uns, tragt gang ihr Bild, wie ber erfte bas meinige haben foll. Ihnen, bem erften mannlichen Gevatter mit gu Ehren und unfer gller Geburts : Monat zu verewigen, marb ibm ber erfte Ras me August bestimmt. Die anbern Pathen find bie Frau bon Beichefer, (unfere treue Rochbarin, Mutter und mehr als Mutter, bie wir nie wieber finben), Claubius, Sigmund Rlachsland, ber Mutter Bruber, und Gothe, pon bem er ben Ramen Bolfgang führt. Go fenb ihr benn gepagrt, Genies aus aller Welt Enbe, unb ber Junge mußte fraft feiner Pathen ein Zollfopf werben, wenn nicht, wie ich hoffe, bie Bilbung ber Mutter ibn

por foldem Unwesen gutig bewahrt. Run lieber D., freuen Sie fich mit uns über bie 3wey, und trinken Sie ihnen ben guten Reich bes Lebens voll zu. Man schwimmt und schwebt in folder Beit im Meer und Abgrunde bes Wunders und ber Gute Gottes. D waren Sie am Lauftage, ba Ihr Brief fam, felbft bier gewesen!

Mit unserer Reise wirds jest schnell geben; Mitte Septembers, hoffe ich gewiß. Ich habe heute, bey der Wiederkunft bes Grafen nach einer Incognito. Reise, um meine Entiassung gebeten, gerade an dem Tage, da ich por sechs Jahren an ihn aus Darmstadt schrieb, und mein hiesiges Umt annahm. Morgen ist mein Geburts. tag und zugleich der Geburtstag unserer Che, des ersten Briefchens der Liebe, in dem alles stand, was im letten Briefe des Romans zu stehen pflegt. Leiber aber sevre ich ihn picht zu hause, sondern bin mit einer zänkischen Wistation beschäftigt; den Ihrigen, stünstigen Dienstag auch nicht, da ich auf einer eben sol saten Introduction eines hallischen Waisen, Inspectors seyn muß. Mittwoch indes, der Gehurtstag unseres altesten Knaben, soll alle drey Tage zusammenknüpsen.

Und nun, lieber S., werben Sie fich munbern, wie fich von bem und jenem, und noch nichts von ber fcweren Bepfchrift und Beplage, die Ihnen gewiß zuerft Schree den gemacht haben wirb, schreibe. Dat selgende Bes manbith. Als ber Priester zu Anathoth im Borhofe bes Befangniffes lag, fam bes herrn Wort zu ihm: fiebe,

bein Better wird zu bir tommen , tauf feinen Mder, benn bu haft bas nachfte Freundrecht bazu, und ber Prophet wog ibm bas Gelb bar. Sie wollen Ihre Bucher ver-Taufen , bie Sie nicht vertaufen muffen , follen und burs fen (es fen benn, mas Musichus und Ballaft ift ) benn es find Kreunde Ihrer Augend. Dier ift bie Balfte eines Unleihens auf biefe Bucher, beffen anbere Balfte, ges liebts Gott, fobald wir unfere Reife überfchlagen haben, folgen foll. 3war nicht fo perbrieft und verflegelt, als bort bepm Propheten; aber, lieber Canbemann, Rreund und Bevatter, ebenfo rechtmaßig, rechtsfraftig als bort; alfo mit ber lauten Forberung und Bitte, bag Gie Ihre Bucher nicht pertaufen. Bergeihen Gie ben Cappenftreich, ben ich fpiele, ba Sie pielleicht mehr brauchen und Ihre Bibliothet auch fo piel mehr werth ift; bas fchabet aber nichts, ich mache bas Unleiben auf fo viel berfelben, als mein Unleihen werth ift, und fo, lieber Rachfter, machen Sie fich tein Gewiffen und Bebenten, es alfo git nehmen und zu gebrauchen. Dir hilft Gott, tros allen meinen Rrummen und Engen, in Gelbfachen nicht nur nothia, fonbern wenn ichs brauche, berrlich, reichlich und überfluffig burch; alfo muffen Sie, lieber B., meis ne formliche Tauf : und Gevatter : Sppothet nicht perfchmaben. Den Ballaft aber merfen Gie ben Binbner's Belegenheit, ber auch genug Ballaft hat, weg; ich foll und muß es auch thun por meiner Abreife.

Ueber bie Erziehung Ihres Sans Michel gramen

Sie fich nicht; man richtet boch bamit nichts aus. Gebulben Sie fich noch ein wenig; ich rucke jest ja felbft bem Pontifex Max. ju Deffau naber, und mein Rnabe wachst auch beran, ben er aber, fo Bott will, nie feben ober haben foll. Mir fommt alles erfcpredlich vor, wie ein Treibhaus, ober vielmehr wie ein Stall voll menfclicher Ganfe. Als neulich mein Schmager ber Jager bier war, ergablte er von einer neuen Methode, Eichwalber in zehen Jahren zu machen, wie fie fonft nur in funfgig ober hundert murben, bag man ben jungen Gichen unter ber Erbe bie Bergmurgel nehme, fo fchiefe uber ber Erbe alles in Stamm und Mefte. Das gange Mrcanum bes Bafebowifden Planes liegt, glaube ich, barin, und ibm, ben ich perfonlich tenne, mochte ich feine Ralber zu erziehen geben, gefcweige Menfchen. Rurg, lieber Bevatter, laffet euren Born übergehen, unb bars ret, wie ein Adermann wartet auf bie foftliche Frucht ber Erben - -

Der Berfolg meiner Urkunde liegt noch im Abgrung be meiner Seele. Leiber schlaft mein Feuer jest gang, und wird in ber ersten Zeit zu Weimar noch mehr schlesfen. In Weimar sehen wir und gewiß; Ihren Pathen und Ihre Gevatterin muffen Sie, und biese Sie sehen; auch wir beibe sehn und ja als zwey neue Menschen, und sagen beibe vielleicht: fuimus Troes!

Meine Möchnerin naht mit eigener Sand bie Syppothet auf und gruft Sie berglich. Gott gebe Ihnen Licht und Athem in Ihrer Doble.

## 221. In Berber.

Ronigsberg ben 14. Det. 1776.

Gott fegne und erhalte Ihre und meine Freude an meinem lieben Pathen August Bolf. gang Sigmund! Allerliebster Gevatter und Freund, Ich lag ben bten Geptember ju Bett an einem blogen Bluffieber, und hatte mie Much eine Philosophie :c. pon meinem Banschen geben laffen, und neben mich gelegt, um fie ju lefen, als ein Befuch bom lande mich baran hinderte, und furg bar. auf Ihr ichwerhaltiger Brief anfam. bem ich mich bom Inhalte beffelben ein menig erholt hatte, ließ ich mir gleich mein Schreibzeug geben, um nach Morungen Ihrer Frau Schwester einen Extract ju schicken. Ich merfte aber, bag es mit bem Ochreiben nicht recht fort wollte, und erinnere mich allerhand lacherliche Quidproques in meiner Relation begangen zu haben. Den Tag barauf ließ es fich jum Gallenfieber an, und barnach ju einem viertägigem von einer gang befonderen Art, wie alle Sieber diefes Jahr fenn follen. Geftern habe ich meinen fclimmen Sag gehabt, aber mabrend ber Ralte mich außer dem Bett aufhalten fonnen, und icheine jest auf gutem Bege ju fenn.

Compere Mathieu hat mir ben ibten Sept. gefdrieben, bag Sie bereits mit Ihrer Famie

sie aufgebrochen und unterwegs waren; alfo willfommen in Beimar! Erfreuen Sie mich bald mit Nachrichten, wie es Ihnen, meiner fieben Gebatterin und Ihren Rleinen bort gefällt.

So willfommen mir Ihr frommer Einfall gewesen ift, ein füßer Geruch, ein angenehm Opfer der Freundschaft und Liebe, eben so herzlich und ernstlich verbitte ich alles übrige. Die Absicht ist vollsommen erreicht; der Kern meiner Bibliothef ist nicht nur erhalten, sondern auch vermehrt, concentrirt, und die fictio juris Ihres condominii von meiner Bibliothef wird mir selbige schähbarer machen und mich ausmuntern, sie in besserer Ordnung zu erhalten, und mit mehr Sorgfalt zu verwalten.

Ihr frommer Einfall hat mir auf eine doppelte Art Bernhigung verschafft: 1. meinen Grunben, von dem Verkaufe abzustehen, bas Uebergewicht gegeben. Sobald ich mit dem Catalog
fertig war, fanden sich andere Ueberlegungen,
die moralische Unmöglichkeit, mich aller meiner
fo lange und mubsam gesammelten Bucher ohne
großen Verlust und Rachrene zu entschlagen.
Ungeachtet aber meine unvermuthete Krankheit
allein alles hatte rückgangig machen können,
phne mich dem bittern Vorwurse, das Publicum
geafst zu haben, auszusehen, und mich eines
Widerspruches in meiner Denkungs, und Sand-

lungsart, nach bem Urtheile bes biefigen Dublici, schuldig ju machen, fo find boch zwen Beiffliche, ber reformirte Dberhofprediger, Entrepreneur einer elenden Leibbliothef, und ber frang, Prediger Lefort, unbillig genng gemefen, fic immer nach meinen Buchern ju erfundigen , fo baß ber ehrliche Pengel, bem bie Laft anheimgefallen, ber Lindnerifden Auction bep. auwohnen, in Berlegenheit gefest morben, ih. nen ju antworten. Da fam brep Lage por bem Termin Ihr Brief an, ber mich bon aller Berbindlichfeit des offentlich angefundigten Bertaufes difpenfirte, weil mich bas Ungebot eines Freundes auf meinen Rern bon Buchern als eine Entscheidung ber Borfebung berubig. te, erfreute und troffete. 2. Bar es mir eine große Beruhigung, einen Rothpfenning ju erbalten, weil meine Raffe niemals fo feicht gemejen ift, als eben damals. Ben allem meinem leichten Gemuth und Bertragen auf die Borfebung lebt man boch mit einer gewißen Mengflichfeit und Unruhe, wenn man eine Sanshaltung bat, und eine Denfungsart wie bie meinige, ber bas Bewuftfenn von Schulben unerträglich ift. Alle meine Dagregeln geben barauf binaus, diefer traurigen Lage porzubeugen und felbige nicht erft abzumarten; benn ich habe mehr bausliche, und im eigentlichen Berftanbe feine fremden Odulden; aber sie aufgebrochen und unterwegs wären; also willfommen in Beimar! Erfreuen Sie mich bald mit Nachrichten, wie es Ihnen, meiner fieben Gevatterin und Ihren Rleinen bort gefällt.

So willfommen mir Ihr frommer Einfall gewesen ist, ein sußer Geruch, ein angenehm Opfer der Freundschaft und Liebe, eben so herzlich und ernstlich verbitte ich alles übrige. Die Absicht ist vollsommen erreicht; der Rern meiner Bibliothef ist nicht nur erhalten, sondern auch vermehrt, concentrirt, und die fictio juris Ihres condominii von meiner Bibliothef wird mir selbige schähbarer machen und mich ausmuntern, sie in besserer Ordnung zu erhalten, und mit mehr Sorgfalt zu verwalten.

Ihr frommer Einfall hat mir auf eine doppelte Art Beruhigung verschafft: r. meinen Grunben, von dem Berkause abzustehen, das Uebergewicht gegeben. Sobald ich mit dem Catalog
fertig war, sanden sich andere Ueberlegungen,
die moralische Unmöglichkeit, mich aller meiner
so lange und mubsam gesammelten Bücher ohne
großen Berlust und Rachreue zu entschlagen.
Ungeachtet aber meine unvermuthete Krankheit
allein alles hatte rückgängig machen können,
phne mich dem bittern Porwurse, das Publicum
geässt zu haben, auszusehen, und mich eines
Widerspruches in meiner Denkungs, und Dand-

lungeart, nach bem Urtheile bes biefigen Dp. blici, schuldig ju machen, fo find boch zwen Beiftliche, ber reformirte Dberhofprediger, En. trepreneur einer elenden Leibbliothef, und ber frang. Drediger Lefort, unbillig genug gemefen, fich immer nach meinen Buchern ju erfunbi. gen, fo daß der ehrliche Pengel, dem die Laft anheimgefallen, ber Lindnerifden Auction bevguwohnen, in Berlegenheit gefest morden, ih. nen ju antworten. Da fam brep Tage por bem Termin Ihr Brief an, ber mich bon affer Berbindlichfeit bes offentlich angefundigten Berfaufes difpenfirte, weil mich das Angebot eie nes Freundes auf meinen Rern bon Buchern als eine Entscheidung ber Borfehung berubig. te, erfrente und troftete. 2. War es mir eine große Berubigung, einen Rothpfenning ju erbalten, weil meine Raffe niemals fo feicht gemefen ift, ale eben bamale. Ben allem meinem leichten Gemuth und Bertrauen auf Die Borfebung lebt man boch mit einer gewißen Mengilichfeit und Unrube, wenn man eine Sanshaltung bat, und eine Denfungeart wie bie meinige, ber bas Bewuftfenn von Soulben unerträglich ift. Alle meine Dagregeln geben barauf binque, Diefer traurigen Lage porzubeugen und felbige nicht erft abzumarten; benn ich habe mehr hausliche, und im eigent. lichen Berftanbe feine fremden Schulden; aber ble Monade meines hauses ift mir ein Spiegel des Universt; diese Combination der Joeen
interessert mich für das Schicksal des Publici,
und stellt mir die Berlegenheit aller ehrlichen
Leute, die darin leben müssen, so lebhaft vor,
daß eine Aussicht meines eigenen Glücks und
mehrerer immer zusammenstießen, und mich
wechselsweise zur Seduld und zur Verzweislung dahin reißen. Diese politische Kannengießeren gehört zu meinen geheimen Grillen
und Bersuchungen.

Ich babe auf meinem Siechbette bie neue Apologie bes Sofrates mehr als einmal burd. gelefen, und ben Entwurf au einigen frep må. thigen Briefen ausgehecht mit bem Motto: intabescantque relicta! Sobald ich mich ein wenig werbe erholt haben, will ich Sand an's Wert legen und versuchen, ob ich mein Ibeal im Stande fenn werbe berauszuholen und bar. guftellen, womit ich bie Urt an bie Bur. gel bes Baumes mit faulen gruchten gu legen gedenfe. Die erften Briefe foffen meinen Catalog und einige Ideen über Freund. fcaft dieffeits und jenfeits bem Grabe betref. fen, bie übrigen ben Neo-Pseudo - Socratismum. Wie lieb mare es mir, wenn ich jur Oftermeffe fertig werben tonnte. Aber es liegt noch alles fo roh, fo vermidelt - ich munichte noch fo biel Bulfemittel borber brauchen ju tonnen

— so viel Luden auszufullen, daß ich weder Anfang noch Ende in der Hauptsache recht abfeben kann.

Bengel ift biefe Woche in Ranter's Buchlaben gezogen, um felbigem vorzufteben. Da ich bon Ratur migtrauifc bin und ber Schein gegen den Mann fpricht, fo ift mein Umgang mit ibm, tros aller meiner Reigung fur feinen offenen, bis zur Unvorsichtigfeit aufrichtigen Character, immer febr machfam und behutfam gewefen, um fo mehr, ba er die Schluffel feiner Gelbfterfenntnig jedem überreicht und einbandigt. Aus ber Bertraulichfeit, in ber ich gegen ibn bisher gestanden, fann ich Ihnen nicht anders als verfichern, daß er ein Mann bon einer eben fo großen und feltenen Unlage bes Ropfs als bes Bergens ift, bem Schicksal und Sausfreng, bas er mir in Unfebung feiner beiben Eltern anbertraut hat, eine Erfahrung und Rlugheit erworben haben, bie feiner fcuchternen Mine und forglofen Unborfictigfeit im Umgange gar nicht anguseben find. Es giebt Leute, Die ib. ren Berftand blog fur die Gefellchaft und jum Reden brauchen; andere, die ihn mehr ju ihe ren Sandlungen anwenden, und albern im Reben, aber nicht in Erfenntniß find. Den Einfluß des Gluds in feine Gemutheart geftebt Pengel felbft, und auch in diefem Stude fom. pathifiren wir mit einander. Es ift mir lieb,

ihn ben Kanter in einer neuen lage ju sehen; bie Zeit wird mehr lehren. Mit Borlesungen ware es weiter nicht recht gegangen, da die erste Reugierde erkaltet ist, und er sich manche heimliche Feinde zugezogen. Besonders ist Kant immer wider ihn gewesen, und halt ihn für einen niederträchtigen Menschen, weil er seinen Soldatenstand so tubig bisher ertragen. Starf ist sein vertrauter Gönner, den er im herzen nicht schaft und zum Theil übersieht.

Prof. Kreugfelb überbrachte mir ben toten Sept. sein Diplom als Rachtolger bes sel. Lindner. Er scheint zu seiner neuen Sphare geboren und gemacht zu seiner neuen Sphare geboren und gemacht zu seine. Bisher hat er mich fast täglich besucht, und bas Englische, worin ich ihm die Anfangsgrunde bengebracht, war der medius terminus unserer Bekanntschaft, die mir viel Zufriedenheit gemacht hat, weil ich ohne Umgang nicht leben kann-

Der britte meiner Freunde ift mir untren geworden, und wird vermuthlich jur Oftermeffe mit einer llebersehung von Arthur Young's politischer Arithmetit erscheinen, die er auf Green's Empfehlung übernommen. Ben unserem genauesten Umgange überfiel mich ofters ein Schauer über die große Achnlichkeit mit seinem Oheim. Ich benke noch die Erists abzutarten, da ich schon eine an ihm erlebt, und die gegenwärtige theils eine Bolge bavon, theils

feiner Bedurfniffe ift. Er wollte an bem Bret. fe uber die Urfrafte ber Seele Untheil neb. men, und glaubte bie gange Arbeit bereits im Ropfe fertig zu haben, und fiellte es fich giemlich leicht vor, feine Gebanten aufs Davier ju bringen. Meine Leichtglaubigfeit und Dengierde bewog mich, ihn dazu aufzumuntern, weil es mir gar nicht moglich war, feine Ibeen auszuholen. Diefe Grille unterbrach unfere welsche Uebung im Arioft, die wir mit viel Eifer und Geschmack getrieben batten. Er gab immer bor, an feiner Abhandlung zu arbeiten, und immer hoffnung, nachftene bamit ju Ende ju fenn. Er murde baruber frant an Ror. per, Gemuth und Ropf. Ich jog mir biefen Umftand febr ju Bergen, besuchte ibn unermudet, ihn aufzumuntern, aufzurichten, gu warnen; und ba er mir feine Papiere anbertraut batte, die mir bepm erften Unblid viel verfprachen, und worin ber leichte & d wung feiner Schreibart mich ben ben erften Bugen felbst bezaubert hattes fo fant ich boch , nach naherer Untersuchung, nichts oder wenig bas hinter, und daß alles faliche und unzeitige Weben ber Autorschaft gewesen waren, von benen fich feine Brucht, geschweige Reife berfelben, abfeben ließe. Da er ein Augenzeuge meiner eigenen Autorframpfe gewesen mar und ich eben fo viel Aufmerksamfeit auf meine

eigenen Bhanomene als feine Ginbrude und fimmen Urtheile baruber angewandt batte ba ich mein Ideal nach Bunich erreichte, und er meine Warnung an fich erfullt fab, fo ließ ich bem Spiel ber Leibenschaften ben ihm und mir die Bugel. Er bat fich ben ber Ueberfebung jum Schatten abmacerirt. Ro babe ibm Binte gegeben, alle bulfsmittel verichafft; aber Leidenschaften, Die er felbft nicht fennt, geben ihm eine folde Ueberfpannung und unvermeidliche Erschlaffung, wovon er nicht herr ift. Bengel, ber mit ihm in einem Baufe wohnt, und durch ben ich ibm eine griedifde Grammatif, Die er meinem Rinde gelieben, furglich jurudgeben ließ, bat mir gefagt, daß er beom Empfange berfelben Thra nen vergoffen. Go viel von ber fleinen Belt, in ber ich lebe, und bon bem Guten und Ue bein berfelben.

Run, liebster Gevatter und Freund, ich bin wirklich ein wenig verlegen, was ich meinem lieben kleinen Pathen für ein Andenken schaffen oder stiften soll. Gott thut alles fein zu seiner Zeit, und muß uns die Worte selbst in den Mund legen, die er zu erfüllen Lust und Rraft überstüssig hat. Mein kleiner lieder Buckeburger und meine kleine liede Wandsbeckerin werden mir daher immer im Sinn und Gemuth schweben, so oft ich Gott um

feinen Segen für meine leiblichen drey Rin-

Seitbem ich felbft Rinber habe, fiebe ich feinem Gebatter mehr, und habe feinen meis ner hiefigen Befannten ober Freunde baju gebraucht, fondern diefe Stelle felbft mit meis nen Sausgenoffen bertreten. Ein Bint von Ihnen hatte mich auf Claubins aufmertfam gemacht, baf ich Gelegenheit fuchte, feine mir burch Sie befannt gewordene Buneigung ju er-Beil er mit einer Gleichgultigfeit miedern. und Buruchaltung fich einließ, und ich bas Rathfelhafte feines Charafters burch einen ; Sturmlauf naber aufzuschließen im Schilbe führte, fo fanden fich bier inbividuelle Begiehungen, bie anderswo nicht fo paffend maren. - Ungeachtet in feinem andern gande eine Gemiffendehe, ober wie man meinen Suß gu leben nennen will, fo gefehmaßig als in Breuffen ift, fo fcheint boch wirklich felbige gewifen Leuten anftogiger ju fenn als hureren und Chebruch, weil Mode. Gunden über Gefebe und Gemiffen finb. Ungeachtet meiner großen Bufriedenheit, in ber ich lebe, und bie das gange Glud meines Lebens ausmacht fuble ich diefe Seite bes burgerlichen Uebele ftandes lebhafter als irgend einer fener weisen Leute. Eben bas Bauermabden, beffen bollblutige, blubende Gefundheit und eben fo bier-

fdrotige, eigenfinnige, bumme Ehrlichfeit und Standbaftigfeit fo viel Eindruck auf mich gemacht, bas Abwefenheit und die Berfuche ber bochften Bergweiflung und falteften Ueberlegung ibn nicht haben ausloschen fonnen -Magd, die Rindes. Stelle an meinem alten, unvermogenden, gelahmten Bater vertreten, und die er als eine leibliche Tochter geliebt, und ihr mit fterbender Sand ein gleiches legat mit unferen nachften Unverwandten verfdrieben - wurde vielleicht als meine Chefrau, ich weiß nicht mas, fenn. - Richt aus Stoly, dagu bin ich ju banfbar, fondern weil ich die innere Uebergeugung habe, daß diefe Lage ibre eigene Gludfeligfeit mindern und vielleicht bem Gluck ihrer Rinder nachtheilig werben fonnte. Doch biefer bereits in bas flebzehnte Jahr laufende Roman meines Lebens und die Erhaltung bom Gespenft meines armen Bruders, ber feinen Singer mehr anfest, fondern bloß lebt um ju effen und ju folafen, find fur mich mabre Beichen und Bunder, eben fo unaussprechliche als unbegreifliche Dla. ne einer boberen, unfichtbaren Sand und ber Stoff ju ben leiden und anis , die feiner fennt als ber fie auflegt und ber fie tragt. -

Berzeihen Sie aegri somnia; morgen ift mein schlimmer Lag. Ich umarme Sie mit gestatterlicher Treue und Dankbarkeit. Au revoir!

## 200, An Si gr. Reicharbt.

Ronigeberg ben 16ten Dec. 1776.

Dochfinebrenber Berr Rapellmeifter, ganbs. mann und Kreund, Buvorderft muniche ich, baß Sie, wie es einem driftlichen Birtuofen gebührt, Gott banfen fur alles, mas Er gegeben, und mas Er genommen hat, mit eie nem berglichen Fiat voluntas tua! Erndte und Freude für Ihre vollendete Mutter - aber Bruhregen und Spatregen fur Ihre murdige junge grau! Das fie Juliane beißt, und gugleich Ihre Schwefter im Apoll ift, habe ich eben aus ber poetifchen Blumenlefe fur bas bevorstebenbe Jahr erfeben, in dem Ihnen Bott einen Erben bescheren wolle, bamit Ibre Mufe eine eben fo frobliche und gludliche Mutter auf Erben werbe, als jene im himmel iff. Mmen!

Rach überftanbenen Eurialien pro praeterito et faturo, eilt meine Feber, wie eine Hundin vom Ril, jum Thema meines ersten Briefes, den ich vor Jahr und Tag geschriesben, und bitte, gegenwärtige Kortsehung freundschaftlicher aufzunehmen. Ihr ganzliches Stillsschweigen darauf hat mir weh gethan, und es fällt mir schwer, Sunden gegen den Seist der Freund schaft ungerügt zu lassen. Ich fann aber unmöglich eandem chordam berühr

ren, ohne wenigstens jum poraus ju feben, baß ich wirklich eine Untwort erhalten hatte ungefahr nachstehenden Inhalts. Unter hunbert idealischen Untworten, die fich alle jum Inhalte meines ersten Unschreibens gereimt ober gepaßt hatten, erlauben Sie mir, diejenige Copen urkundlich zu machen, welche unserer beiderfeitigen Lage und Geschmack am meisten Genüge gethan hatte.

"Theurer Mann Gottes am alten Graben!" "Quousque tandem? - Doch beelamiren, Dopfen und Dalt ift an Ihnen bertoren. Ihre Affaire de coeur liegt gang außer meiner Sphare, und ich habe fo viel mit mir felbft zu thun, bas mich Ihr bartes P bort und bas weiche B bier gleich viel angeben. Demungeachtet bin ich zwenmal ben bem Dann im Monde gewesen, obne ibn, wie Sie leicht benfen tonnen, ben fich gefunden ju haben. Bare er fichtbar gewefen, er batte baran glanben muffen, baß fein Mond und 3hr lieber Erbeichwamm von gleicher optifcher Große find. So viel tonnen Gie boch hieraus feben, daß es mir an gutem Willen nicht fehlt, auch wiber mein Gewiffen Ihnen gefällig ju fenn. Benn Gie es nach einem balben Jahre noch får nothig finden, mich in diefer Affaire de coeur als einen Unterhandler ober Bertrauten In migbrauchen, fo werbe ich jur harmonia

praestabilita einer Freundschaft zwischen zwey so heterogenen Physiognomieen, wie Hamann's und Peuzel's sind, vielleicht etwas mehr Vertrauen haben, denn sich vor der Hand ohne vorsetiches Blendwerk füglich von mir thun läst. Leben Sie mittlerweile wohl, armer alter Mann mit dem kranken Ropfe! Wenn der so wacker und gesund wäre, als Ihr Perz ist, so wären Sie mit keinen Friedrichsd'ors zu bezahlen. Ich bin Ihr aufrichtiger Freund und Landsmann

Berlin, måßig geschwind b. 25. April 1776.

Johann Friedrich Reicharbt."

Alles in der Welt, liebster Rapellmeister! nur muthen Sie mir nicht mehr die verstuchte Arbeit zu, in Ihrem Namen meine eigenen Briefe zu beantworten. Dier ist von keiner fictione poetica die Rede, daß unser Freund Rrenzseld Schiedbrichter seyn könnte, sondern von einem ächten Document eines Hofmanns, der, wie sonnenklar zu sehen, attisschen Wish mit spartanischer Lugend zu verschinden weiß. Ich besorge, daß mein erstes Schreiben zu Nisverständnissen Anlaß gegeben; und da ähnliche Umstände mir die Nothwensdisseit aussegen, den Inhalt besselben zu ersneuern, so will ich mich in Ernst rechtsertigen gegen bloße Bermuthungen, und erwarte von

Jhrer Freundschaft nur fo viel Antheil, als Sie ber Klugheit und ber Lage ber Sache gemäß finden.

Ich bin fein Idealift in ber Phyfiognomif, wie ber beil. Johannes Turicenfis, noch ein Professionift, wie fein ftrenger Recenfent in ber'allg. beutschen Bibliothef (beffen Ramen ich gern burch Sie erfahren mochte;) aber ein wenig Menschenkenntniß traue ich mir au, ben allem Diftrauen gegen mich felbft und meinen Rachften. Rach biefen Borausfehnu. gen fann ich Ihnen auf meine Chre verfichern, baß, je langer ich Pengel fennen lerne, befto mehr meine Achtung fur bie Unlage feines Bei. fies und herzens junimmt. Go enticheidend auch ein coup d'oeil ben außerlichen Merkmalen fenn fann, fo ift fein Berbienft boch im. mer eines bon ben ebleren Metallen, Die erft auf ber Rapelle abgetrieben und bann gefchatt werden muffen. gaffen Sie alfo, bochftzueh. render Freund, fich ins Ohr gefagt fenn, bag ich Ihnen feinen Dichtemurbigen empfohlen babe und nochmals empfehle.

Um endlich einmal jur Sache ju kommen — es wird Ihnen an Berbindungen nicht fehlen, burch die es Ihnen leicht fallen durfte, alles, was von Seite der Akademie vorgefallen, zwerläßig zu erfahren, und mir das Röthige davon anzwertrauen, damit ich we-

nigstens im Stande bin, mit einem guten Rathe hier zur Sand zu fenn; benn so wenig ich
auch Lust hatte, das Glud dieses unternehmenben Ropfes zu beschleunigen, so sehr wunschte
ich, alle Wege ber Verzweistung ihm abzuschneiben, und ihn ben einer guten Laune in feinem
Schicksale zu erhalten.

Run, liebster Rapellmeister, werden Sie abermals meine Unspruche auf Ihre Freundsschaft einen Digbrauch schelten? Rur baß ich biefes zweite Schreiben nicht selbst beantworten muß!

Bier Tage bor ber Lindnerischen Auction befiel ich frank. Es schien ein Gallenfieber, erklarte fich aber bald zu einem ehrlichen Quartanfieber. Rach einer Quarantaine von 15 Wochen benke ich in diefer ben erften Ausgang zu wagen.

Gevatter Claudins beschwert fic, daß ihm und seiner Frau in Ansehung ihrer Gesundheit die feine Luft nicht so gut bekommt, als die schwerere in Wandsbeck, und daß fie ben besteren Tagen magerer werden. Ich habe mich an seinen beiden Bentragen zur Blumenlese nicht satt lesen konnen. Ben jeder Rleinigkeit, die mich afficirt, bergleichen es hundert des Tages giebt, stöft mir der Vers auf:

Sie ift ein fon berliches Befen. Berzeihen Sie mein langweiliges, buntiche.

diges Geschmier. Dein Brunn sen gesegnet, und freue bich bes Weibes beiner Jugend. Ein Wort alter Lehre aus ben Sprüchen Salomons, flatt einer Empfehlung an Ihre Gemahlin.

223. Un J. Fr. Reicharbt.

Ronigeberg ben 2ten 3an. 1777.

Bochfauehrender Berr Rapellmeifter, Landsmann und Kreund, Geftern Mittags erhielt ich Abre angenehme Antwort jum Deffert, nach einem fleinen Bortwechsel mit bem Brieftra ger, ber fich bie Rrepbeit nabm, fie eber als ich zu erbrechen - weil ich meinen eigenen Ramen nicht recht lefen konnte, und die Auffdrift eines Licent Buchbalters mich irre gemacht hatte. Sie haben mich, bochfizuehrenber Rreund, burd einen Gebachtnißfebler jum Budhalter bes Licents gemacht. Bielleicht waren Sie im Stande, mir ju ber Stelle bes geftern Rachts ploblic verschiedenen Licent. Rathes Blobm ja verbelfen, als ber einzie gen, auf die ich feit vielen Jahren fpeculirt, weil fie mir am meiften augemeffen ju fenn fceint.

Erlauben Sie mir, Ihnen meine ganze lage und Denfungsart zu entbeden. Ich bin feit 1767 Ueberseter gewesen, und zwar eigentlich ins Französische, nicht ins Deutsche, unter Magnier, dem es um den Berstand, und nicht

um bie Schreibart ju thun war; benn letter e verftebe ich nicht einmal in meiner Dutterfprace, gefcweige in einer auslandifchen, Mein Gehalt ift, wie Sie vielleicht aus gebruckten Documenten wiffen, von 15 bis au 30 Athrl. erhöhet, und julest wieder ju 25 erniedrigt, und - meldes ein großes Bunber - baben erhalten worden. Der fel. Blobm batte, als Garde Magazin, zwar eben fo viel, genoß aber frene Wohnung nud einen Untheil an ben fogenanten Sooi-Gelbern , ber fic bes Sabres auch auf 100 Rthir und barüber belauft. Der Befit eines eigenen Saufes bat mich ju Grund gerichtet, und biefes, neble meiner Bibliothef und Samilie, ift meine gan. se Sabfeligfeit. Durch eine frene Wohnung und ben Bumache eines fleinen Emoluments murde alfo meine gange Berfaffung wieder auf einen ziemlich foliben Buß gefest werben fonnen. Es ift mein mahrer Ernft gewesen, mit Entaugerung meiner Bibliothef, Die mein lieb. ftes Sausgerath ausmacht, mir Gewalt anzuthun, um wenigstens ins Reine ju fommen, und meine Rinder erziehen ju fonnen. Eros aller meiner naturlichen Beigheit habe ich einen großen Dang ju gewaltthatigen Entschließun. gen. Diefem unglucklichen Sang jufolge fchrieb ich an die Gen. Abministration, um Urlaub aur Abwartung meines Bucher Berfaufes ju

erhalten, geradezu: baß der Teufel über furz pber lang alle die Richtswürdigen holen mußte und wurde, welche die besten Biffen den Rindern bes Landes vor der Rase entzägen. Die hat diese licentiam positicam nicht geahndet, als burch ihr Stillschweigen auf meine drep Briefe, die ich in zehen Jahren an sie geschrieben.

Diesen Mittag vertraue ich mich meinem Director, der mich seiner Freundschaft wurdigt, mit allen möglichen Clauseln, daß ich mir die Stelle wunschte, ohne um selbige and halten zu können noch zu wollen. Dieser gewommenen Abrede und Vertraulichkeit ungeachtet, mußte ich diesen Abend mit eigener Hand schreiben: le Sr. Hamann, Secretaire-Interprote de cette Direction sollicite vivement cette place. Wie mir daben zu Muth war, können Sie leicht erachten; und das noch dazu par la vore d'un postseript. Es wäre mir leicht gewesen, dieser Kleinigkeit entübrigt zu sehn; ich habe aber diese Mortisication willig übernommen.

Mein Entwurf ift gemacht; fein gut Bort will ich verlieren. Um meinen Operations-Plan fortsehen zu können, sehlt es mir an Landcharten von Ihrem Horizont, oder vielmehr bem dortigen Terrain. Erlauben Ihre Seschäfte, Dochstzuehrender Freund, Ihre Se-

funbheits . Umftande, Ihre Gemuthe Reigung. nad Manperenisschem Grundfage ein minimum fur mich ju thun ober nicht: beibes wird mir lieb fenn. Wenn Gie fich nur wohl befinden. und je langer je mehr fortfahren, ale ein vernunftiger Mann bas menfcliche Leben ju brauden und ju verachten. Bur Ihren Ochmindel meif ich fein beffer Regime, als Diat, ober vielmehr Defonomie, es fen in Arbeiten und Berffreuungen, im Lieben und Leiden und Deiben. Leiber ift ber Schwindel eine Rrantheit, Die ich von meinen beiden Eltern geerbt. Bon Ropficmergen weiß ich Gott lob wenig, und je alter ich merbe, befto mehr nimmt meine Luft und Brende, auf Gottes Erdboden ju mal-Ien, ju, allen Mergerniffen jum Eros, bie man in biefem Sahrhundert ben allen bren Stan. ben erlebt, ben allem Ruhme ber Philosophie. ber iconen Runfte und feinen Sitten.

Ihren Papa Benda habe ich in Potsbam gesehen, weil ich in Gesellschaft eines Fagote tiften ba war. Empfehlen Sie mich Ihrer besten Salfte. Ich umarme Sie mit aller Zusbringlichkeit eines ehrlichen Mannes und aufe richtigen Freundes und Diepers.

924. An Sottlob Immanuel Lindner. Ronigsberg ben 3ten Jan. 1777.

Seliebtester Freund, Biel Glack jum Remjahr! Mein langer Bericht ist Ihnen also velut aegri somnia vorgesommen. Das ist der Dank für meine Mühe und Sorgkalt und Antheil. Gleichwohl glaubte ich den abwesenden Erben meines sel. Freundes eine umständliche Erzählung schuldig zu sepn — und giebt Freundschaft nicht auch den gleichgultigsten Dingen ein Interesse? Wie wenig Menschen zählt man heutzutage, denen 100 oder 50 fl. mehr oder weniger, einerlen sind und sepn können! wir wollen uns aber lieber mundlich darüber kanken.

Da Sie meinen Candidaten verschmaben, so will ich gern ihn fur mein Vaterland noch behalten. Das schlimmfte ift, daß wir uns wie Fener und Wasser vor einander fürchten und einander nicht ju seben bekommen, so nothig wir uns auch ju sprechen hatten.

Den lesten Tag bes alten Jahres erhielt ich burch einen hiefigen jungen Raufmann, ber pon feiner Reise zurückgekommen, einen freundschaftlichen Gruß von brn. Rlopstock. Dr. Ricolai hat mir ein angenehmes Geschenk mit seinem "kleinen feinen Almanach" gemacht.

225. Un J. Fr. Reicharbt. Konigeberg ben 24ten Jan, 1777.

Gott fegne ben Ronig

Seinen braven Rapellmeifter meinen wurdigen Landsmann und Freund!

Non putaram — sagte ich den 15ten d. M. zu unserem Meistersänger, der ben mir saß, als der Briefträger eintrat. Weil er die Hand des Freundes geschwinder als der Interessent erkannte und die Cassererin nicht zur Hand war: so zahlte er den Botensohn, und ich, ruhig wegen des Inhalts, ärgerte ihn zur Dankbarkeit und cassente seine poetische Neusgierde, indem ich ihn eine dolle Stunde auf die Erbrechung des Sigilli ominosi warten ließ. Dafür saß ich wider meine Natur und Gewohnheit die Mitternacht auf, wurde mit meiner Danksagung und Antwort fertig, druckte meinen Sokrates, und eilte wie ein Bräuftgam zu Bett.

Non putaram — fagte ich ben toten b. M. benm Aufwachen, baß heute erft Donnerstag und nicht Freytag ift Meine erfte Dankfagung und Antwort schien mir nichts als ein Traum zu fenn, und ich entschloß mich zu einer zweiten benm hellen Sonnenschein. Mit-

ten im Denfen, Empfinden und Schreiben erforedt mich nicht affein ber liebe Dann bon gestern mit feinem Schatten vor dem Renfterfopf, an dem ich eben fag, und wenigftens benfen, empfinden und ichreiben wollte, fonbern unterfteht fich auch in mein Saus ju fommen, mit einem fleinen blauen Buchlein in ber Saide: Dr. 8. ber beutide Merfur; überreichte es mir mit einem barmbergigen Debicanten. Geficht, und um mir die gestrige Mergernis baar zu bezahlen, erfucht er mich, gleich einem Bonifacius Schleicher It. ihm barans Rr. 11. laut, obne ju fammeln, noch mich ju verfarben, porzulefen. Da mar an fein Stammeln zu gedenken rich beclamirte und recitirte und emphafirte, trof einem Cicero pro domo sua. Es blieb aber nicht benm Sarbenfpiel; fondern der gange Saden meiner Ideen und Empfindungen war von diefer Lecture als wie Don einer Barce gerschnitten. Ich mar nicht im Stande eine Reder zu balten - und babe feit acht Lagen nichts thun fonnen als Dr. 8 und Beter und Web über ben beutschen Derfar nhb unfern barin mißbanbelten gandemann lefen und benfen.

Non putaram — untwortete ich geftern meinem Militi glorioso, ber Mittags auf ber Direction gespeist hatte, und mir feperlicht verficherte, bag von ber Bacang gwar mancher-

len gesprochen worden, aber noch feine Reso. lution noch Bestallung eingelaufen wäre.

Sie werben, Höchstzuehrender Freund, meinen Berlegenheit errathen, womit ich meinen Brief angefangen habe. Ich war wirklich durch einen Hausen kleiner Phanomene irre gemacht worden, daß ich wie im Nebel die Feder an Sie ergriff. In einer Stunde erschienen drep Gratulanten, worunter einer des Hrn. Directors Bedienter selbst war. heute erst ist ein Schreiben der Gen. Udm. eingelanfen, wodurch Ihr freundschaftlicher Vorläufer erfüllt wird; und ich sehe es für ein eben so gutes Omen an, eben Ihnen und am heutigen Festage für das Non plus ultra meiner zeitlichen Glückswünsche danken zu können, oder vielmehr meisnen Dank schuldig zu bleiben.

In petto bin ich immer für ein unmittels bares Intermezzo besorgt gewesen, das nicht um ein Daar meine Erfenntlichkeit für Ihr promtes, lebhastes, freundschaftliches Interesse verringert, sondern vielleicht noch eher um ein nige Grade erhöht hätte, nach dem bekannten Contrast meiner Denkungsart. Eben so angen nehm ist es mir, daß der Hr. G. F. R. v. Morinral sein Ihnen gegebenes Wort gut und wahr gemacht habe.

Uebrigens hab' ich bas gute Bertrauen, bag ich bie Gewogenheit Einer Ron. General.

Administration ohne die geringste Schmalerung und Abbruch, fondern gang, genießen werde.

Nach der hand hat man 50 Athle. vom Gehalt abkurzen wollen, und da die Emolamente bereits durch die Abnahme der Schifffahrt und handlung, ansehnlich gesunken, so hat man noch obenein an eine Caution gebacht, die mein Vorgänger nicht nöthig gehabt, und die ich noch ungerner meinem Nachfolger aufburden möchte.

Da ich in der hauptfache die nothige Gewisheit habe, so bin ich sehr erleichtert in Ausehung der übrigen Beforgniffe, womit ich meinen Brief angefangen hatte, und hoffe das übrige eben so leicht als meine Grillenfangerenen zu überstehen. —

Abermal ein Gratulant vom Munz. Departement! Der allererste war mein Rebenbuhler Balloth. Alles scheint sich über mein gutes Sluck zu wundern und zu freuen. Worgen werde nolens volens wieder auf meiner Eelle erscheinen, nachdem ich eine ganze Woche mit meinen dren Kindern um die Wette an Schnupfen, Huften, Fluß, und Autorsieber laboriet. b. 26. Domin, Septuag,

Bin gestern auf ber Direction erschienen, habe das Unschreiben ber General-Abminifiration gelesen; ungeachtet bes Dati vom gten versicherte mir ber Dr. Director, daß es wirftich nicht eher als ben 24ten eingelaufen, wunschte mir Glud, und versprach die alte Commission jum Muster zu nehmen, auch in Anfehung der Reuerung wegen der Caution die
Sache auf dem alten Juß zu laffen, ertheilte mir Urlaub, den ich dazu anwandte, um meinen Freunden in der Stadt zum Neuen Jahr zu gratulieren, oder vielmehr ihre Gluckwunsche manu forti einzutreiben.

Beute frube eilte nuchtern gur Mette und meinem Caffe . Schenfen. 3ch befam jum Biff. tomm einige Tropfen Bunber. Effent, genoß hierauf zwen Pfeifen Enafter und meine Bortion. Dierauf ging ich mit meinem liebreichen Gaftwirth und alten Freunde Rriegerath Denninge nach ber Altftabtifchen Rirche, mo ich ju einer Cafual. Predigt des herrn Rirchenraths Deumann fam, und mit bem letten Bers meines Leibliedes: Dein Berg und Ginn ift boch erfreut - in den Surftenftand trat. Der Text war 1. Joh. 111, 7. und das Thema betraf die Baterliebe Gottes: 1) wie er uns als Rinder liebe, 2) ergiebe, 3) berforge, und 4) tu Erben mache. Ich ging alfo febr erbant, aber jugleich fehr erfroren aus ber Rirche.

Bin nicht im Stande meine Relationes curiosas des heutigen Tages ju endigen, ba ich von unferm bestgnirten Professor unterbros den worden, ber mich zwey gange Stunden

von seiner biga Dissertationum de Pictionibus unterhalten. hat mir ein bon mot eines meiner Borfahren beym licent. Pachof überbracht, ber Storch geheißen, und von seinem Amt gefagt hat, daß alle andere Esels Arbeit und Zeist Hutter hatten, ben einem Königl. Pr. Licent. Pachhofmeister aber die einzige Ausnahme ware, Esels Futter und Zeisigs Arbeit zu haben. Wänschte es zu erleben, daß der selige Mann ein Prophet und kein Bogel gewesen ware.

226. An 3. F. Bartinod.

Ronigeberg ben 30. 3an. 1777.

Seftern saß ich in bona pace, Prof. Kreuzfelb und sein Respondent Crispus, zu beutsch Kraus, meinem alten Sorgstuhle gegenüber, als der Postbote mich mit Briefen von beiden Gevattern erfreute. Da ist Einlage für Sie! Dem lieben Träumer Joseph Gedeon kommt Weimar wie Riga vor; um die Junson völlig zu machen, fehlt nichts als ein Besuch von Gevatter Hamann. Großes und gemeines Wolf trägt ihn auf den Händen. Der sel. Usmus ist als der kleine sahme Görgel, zeitiger Fabrikant barmstädt. Neuigkeiten wieder auserstanden, und hat mir die Probe der zwey ersten Blätter überreicht, aus denen sichtlich erhellt, daß er durch die Resormation seines Schicksals richt um ein Saar fluger geworben, als ber Banbebeder Bote.

Un des Ronigs Geburtetag bin ich auf eine Febr ominofe Urt jum Licent Dachaus In. spector proclamirt worden, und es fehlt an nichts als meiner Bestallung. Mein Mebenbubler mar ber erfte Gratulant. Daß ich mit ber Brant in Bett geben follte, baran bat fein Menfc bier gedacht, und ich eben fo wenig, Das non plus ultra aller meiner Buniche bald und gludlich ju erreichen; benn bieß ift ber einzige Dienft im gangen gande, ben ich in petto und aufs Rorn gehabt, ohne vermuthen ju tonnen, bag Blom, ber rothe Batavier, fo bald verwelfen follte. Deine Berfe und meine Liebe und mein Dienft und mein Glaube und meine Geduld find alfo belohnt und gefront und verflegelt.

Wie geht es Ihnen, liebster hartsnöch? Sind Sie so gesund, als ich vor der hand bin und noch zu werden hoffe? wenn ich erst so glücklich sehn werde, meine Sachen in Ordinung gebracht zu haben, daß mein ganzes übriges Leben nichts als ein Feperabend eines fest licheren — Ruhe und Vorschmack sein soll.

## . 207. In herbet.

Ronigsberg ben 10. Marg 1777.

herzlich geliebtefier Gevatter und Freund, Meine Quartan. Quarantaine hat 15 runde Wochen, vom 4ten Sept. bis 18ten Dec. gewährt, wo ich ben ersten Versuch machte, auf die Direction zu gehen.

Den 29ten Nov. erhielt ich ben Julins des bentschen Merkurs, und las Ihren hutten mit so viel Begeisterung, daß ich noch denselben Abend an meine Freundin nach Morungen schrieb; ben Tag darauf konnte ich ihn nicht mehr mit demselben Geschmack lesen. Den letten Tag des vorigen Jahres erhielt ich endlich den lieben Joseph Gedeon, den Sie doch ummöglich verleugnen können.

Den iten Janner ftarb Licenzrath Blom, der Batavier, ohne daß ich das geringste von feiner Krankheit gewußt hatte. Sein Dienst war der einzige, ben ich mir immer in petto gewünscht hatte; der einzige, wo nicht im ganzen Lande, doch gewiß in meiner Sphare; aber an des blühenden Mannes Tod zu benken siel mir eben so wenig ein, als selbigen zu wünschen. Ich wurde also den zweiten Tag im Jahre von meiner Hausmutter mit der Nachricht aus dem Schlaf geweckt, ohne daß ich Lust hatte, daraber aufzuwachen, noch darauf zu achten. Gleichwohl hielt ich es für meine Schuldigkeit,

ben Director als meinen aufgebrungenen Kreund an alles bas ju erinnern, mas zwischen uns mehr als einmal überlegt worden mar. 3ch ftellte ihm die moralische Unmöglichkeit vor , mich felbft ju bem Doften ju melden, ba er mußte, wie ich es leider mit ber Administration verdor. ben batte; daß ich den Poften felbft nicht fennte, ob ich baju brauchbar mare, ungeachtet mir alle Welt verfichert batte, baß er ber leerfte an Arbeit fen, und biefe felbft ein Rinder. fpiel; baber ich lediglich ber Direction es überlaffen mußte, ob fie einen Schritt fur mich thun fonnte und wollte. Der Director erflarte fich, bereits einen andern vorgeschlagen au haben. 3ch war auch nicht faul, meine Gegenerflarung zu thun, daß ich feinen Dienft verlangte à contrecoeur meiner Obern; wenn fich alfo biefe fur einen andern und murdigeren erflatt batten, fo mare mir mager Brob in Rube lieber als ein fetter Biffen mit Bank und Berbruß, bem ich taglich ausgefest fenn fonnte. Diese Abrede geschah Mittage. Nachmittags ericbien ber Brief in biefer Sache gur Expedition, wo mein Nebenbuhler als ein murbiger Afpirant vorgeschlagen, aber ein Posiscript angehangt mar, bas aller genommenen Ubrede juwiber mit ben Worten anfing: le Sr. Hamann sollicite vivement cette place, und auf allen Sall meinen Rachfolger borfchlug. Das Unglud fügte es, daß ich biesen Brief selbst abschreiben sollte. Der Rampf darüber in meiner ganzen Seele ist leicht zu erachten. Rach hundert Empfindungen und lieberlegungen schrieb ich meine eigene Scham und Schande treulich ab und ging meiner Wege.

Den Lag vorber batte ich ein febr freund icaftliches Schreiben von unferem gandemann, bem Rapellmeifter Reichardt erhalten, bem ich in Bengel's Ungelegenheit, für den Bernoulli abermale einen vergeblichen Schritt in pleno corpore gethan, fury juvor gefdrieben batte, weil er mir ein halb Jahr lang benm erften Bersuche die Antwort schuldig geblieben mar. So viel Vergnugen mir auch diese prompte Berbefferung bes erften Stillfcmeigens machte, hatte ich doch wenig Luft, gleich barauf ju antworten, fondern wollte erft die Erfullung des Wortes abwarten. Mein eigenes Bedurfviß brachte mich auf den Entschluß, ben Dem jahrsbrief fogleich zu beantworten, ihm meine Lage in Unfehung ber General Udminiftration anzubertrauen, und das "sollicite vivement". au erflaren.

Dieß war also auf Gerathewohl von mir gethan, und bloß als Mittel, meinen Mann zu sondiren, und zum fünftigen Nothanker mir zu erhalten, angewandt. Unterdeffen ich hier ruhig saß, nichts erwartete noch hoffte, war das Glück für mich thatiger. Magnier hatte ben Chef ber Abminiftration, feinen Beforderer, benm Ronig ju fturgen gefucht, und mar vielleicht langft ein Dorn in den Angen feiner Confreres gewefen. Meine zwo hirtenbriefe hatten eine gar ju gerade Beziehung auf feinen Charafter gehabt, daß der Erfolg die Intereffenten an bie Stimme eines Predigers in ber Bufte erinnert haben muß. Dem fen wie ihm wolle, fo erfrente mich unfer gandemann ben 15ten Jan. mit ber Nachricht, daß den 8ten D. de Morinval, Regiffeur des Ofipreuß. Departe. ments, eben ben ihm gewefen mare, und ihm bie Berficherung gegeben hatte, baß niemanb als ich ben Poften befleiden follte, ungeachtet der Licent. Inspector fur feinen -Odwiegervater benfelben gefucht hatte, und biefer durch des Capellmeiftere Schwager erfest werben follte. Diefe Radricht fomedte mir wie eine gebratene Sim. meistaube einem faulen Bunfcher, machte mich aber weder ficher noch ruhig, hochftens gebuldiger und ergebener. In dem Tumult ant. wortete ich unferem Candsmanne, unterbruck. te aber ben Brief. Es maren Erempel, baß Stellen bon ber Ben. Abminiftration fcon befest gewesen maren, und der Sochfte im Lande Un. bere unmittelbar eingefest hatte. 3ch feste am 16ten Jan. jum andern male bie Feber an, meinem Bohlthater ju banten, als Rrengfelb mit bem August bes beutschen Merkurs an mein Fenster klopfte. Ich gab alles auf, und las die Antwort eines Ungenannten auf die Frage bes kalten Janners; habe Morgens und Abends daran gelesen und es den ganzen Tag vor meinen Augen gehabt, nicht geruht, bis ich ben 20ten den September erhielt, und denselben Abend noch Lust bekommen, die tollsten Griffen unter Einen Gesichtspunct zu bringen, drep Dedicationen zu einem opusculo, das vielleicht kaum drep Bogen ausmachen wird, entworfen, das erste Hauptstück unter dem Titel: Nachhall eines Wocatios, der fein anderer als des Gevatters Claudius Nachtwächter ist.

Den 24ten Janner, am Geburtstage des Ronigs, kam die Nachricht an die Direction, daß die Gen. Administration mich jum Garder Magazin, einstweiligen Ober Packhof Inspektor, gegenwärtig Packhof Berwalter, ernannt habe. Weil dieß aber die erste Vacanz seit der Regie ist, forderte man erst ein Detail meiner Geschäfte um die Bestallung darnach entwerfen zu können. Den 12ten Februar, am Aschermittwoch, kam endlich die Bestallung an; das Admiralitäts. Collegium mit seinen Ansprüchen auf 50 Rthlr. von meinem Gehalt nach Recht und Billigkeit abgewiesen, ich von der Caution dispensirt, und der Direction forms

licher als gewöhnlich eingeschärft, fic an alle Claufeln und Bedingungen genau zu halten.

Unstatt beffen murbe mir jugemuthet, weil ben meinem Poften nichts ju thun mare, noch Die Arbeit bes vorigen benjubehalten, unter bem Vormande, daß ich mich bagu anheischig gemacht hatte. Es fielen Bitterfeiten und Drobungen von einem Theile vor, und entschloffes ne Erflarung bon meiner Seite. Dieg mar Die lette Delung meines zehnjährigen Galees rendienftes. 36 fam ju Saus und fubite, baß ich mich geargert hatte. 3men Tage bar. auf befam ich bas Rieber, qualte mich acht. Sage um bie Uebergabe abzuwarten, aber ums fonft; mußte mich legen, und bin ben oten b. D. jum erften male mit vieler Ochwachbeit aufgeftanben.

Da haben Sie eine lange Relation meines Zeit . und Gludwechsels; wunschte, daß fie Ihnen so angenehm ware, als mir die Ihrige gewesen, nach der ich lange genug geschmachtet. Mein Gehalt ist dasselbe wie von dem vorigen Posten, 300 Rthlr., aber freve Wohnung und Garten, und mein Antheil an den sogenannten Fooi. Geldern wird über 100 Athlr. seyn, womit ich zufrieden und gludlich zu seyn denke, wenn der Neid des Satans nicht die köstliche Salbe der Zufriedenheit verderbt.

3ch bente täglich an meinen lieben fleinen

Pathen, und bas Paarden, bas mir Gott gegeben hat. Gott laffe uns unseren Geburtstag sammtlich mit mehr herzensruhe und Seelenfreude fepern, als voriges Jahr, wo es ein wahrer Monat bes Rummers und Grams für mich gewesen, und wahrscheinlich auch für Siedonen und sparen Sie Ihre Geisteskräfte und wachen über Ihre Gesundheit.

Den Ilten.

Es ift heute mein schlimmer Tag, ich lebe aber der guten hoffqung, daß mein Fieber ausbleiben wird. Dieser Deus ex machina hat mir den Wink gegeben, piano zu gehen, wozu fich der alte Schleicher noch nicht gewöhnen kann. Die Uebergabe des Depots ist noch nicht an mich geschehen, und ich soll meinen Dienst so lan als möglich anfangen, ungeachtet aller meiner Vorliebe fur benfelben.

Mit der Gen. Administration bin ich nun pollig ausgesohnt; sie hat mir Erstattung gethan, und wird ihr Wort, wie ich hoffe, halten. Ich verlange nichts mehr als, in den Gränzen meines alten verjährten Postens erbalten zu werden. Dieß foll der lette Hafen meines Lebens senn, und meine lette zeitliche Bestimmung. Mein Geschmack an Unschuld und Mittelmäßigkeit wird zunehmen, und an kluger Wirthschaft und an Gründlichkeit des Genunges ohne Eitelkeit und Geiz. Ein guter Ra

me und tuchtige Erziehung werben meinen Rinbern genug fenn, und bester thun, als Capitalien. Ben aller Verlegenheit und Furcht hat Gott mir Snade gegeben, ich weiß nicht wie, auszufommen, und das goldene Unterpfand liegt noch in seinem Repe.

Rreuzfeld hat icon Berdruß mit ber Regierung gehabt wegen feines erften Gebichts , worin er von Friedrich Wilhelm fagt:

Der nie gur Rettung langfam, nie gur Rache trage

Sarmatien und Suecien betrog.

Das leste Wort foll zu hart gemesen seone, Er hat in der lesten Boche des Februars seine beiden Disputationen de fictionum principlis generalioribus, aber nichts zur Sache meines Erachtens, und eben so wenig nach meinem Sinne gesagt.

Run, liebster Gevatter und Freund herder! Halten Sie es mit Ihrem General. Superintendenten, wie ich mit meinem Pachof-Berwalter. Gehen Sie fein piano zu Werk, und schonen Sie Ihre Kräfte und den Widerstand Ihrer Sphäre mit dkonomischer Selbstgenügsamkeit. Das beste Wirken ist Leiden und ein Geduldiger ist bester denn ein Starker.

Der November bes teutschen Merturs liegt feit einigen Tagen vor mir. 3ch habe Ibre Beptrage mehr als einmal gelefen; nichts mil

aber so anschlagen als bes Ungenannten Aufisfung, die ich ehester Tage wieder vorzunehmen gedenke. Ich wünschte mir, daß Sie sich, so viel Sie können, über die Genesis und den Gesichtspunct derselben ausließen, weil ich nichts unter allen Ihren Arbeiten mit so gewaltigen Eindrücken gelesen und unermüdet zehen mal gelesen habe.

Sobald ich gesunder und ruhiger seyn wer de, liebster Seelenfreund und Landsmann, sollen Sie mehr von mir hören. Ich weiß nicht, welcher Schlaf und Traum und Nebel mich umgiebt. Sey's Philosophie oder Schwärmerey, Hypochondrie oder Ahndung, so will ich die Honneurs eines Wirths ben den Schwestern machen, und ihren Besuch, so viel ich kann, zu Rus.

> 228. An J. Fr. Reicarbt. Konigsberg Misericord, Dom. 1777.

Sochstzuehrender Landsmann und Freund, Ich weiß den königl. Rapellmeister nicht besser zu trösten, als wie es der Cardinal von Ret that mit dem Bepspiel des Julius Casar. Ohne Ihre großmuthige Borsprache wurde ich einem sehr ähnlichen Schicksal ausgeseht gewesen senn; doch ich weiß Ihnen die Fortsehung meiner Sbentheuer nicht besser als in chronologischer Ordnung mitzutheilen.

Meine Bestallung langte hier am Aschermittwoche an. Man wollte mir noch zumuthen, meine alten Arbeiten mit den neuen zu verbinden, unter dem leidigen Borwande, daß ich
mich selbst dazu anheischig gemacht. Dieß gab
zu einigen unangenehmen Erklärungen Anlaß.—
Ich trat also den 13. Februar meinen neuen
Posten an; aber die lette Delung für meine
zehnjährige Dienste zog mir nach ein paar Lagen einen neuen Ansall von Fieber zu, das mir
bereits in den Gliedern lag.

Ich qualte mich gleichwohl die ganze folgende Woche auszugehen, weil es von Tage zu Tage hieß, daß die Uebergabe in Gegenwart des Hofrath Hopers geschehen sollte. Den 22. Februar war ich nicht mehr im Stande mich zu halten, und wurde nolens volens bette lägerig.

Den 24ten wollte ich mit aller Gewalt mich aufmachen, es war mir aber unmöglich, und Hr. von Marvillier nebst dem Buchhalter Pinsnen, der des sel. Licentraths Blom, Vicarius gewesen war, und mit bessen Expeditionen die meinigen unmittelbar verbunden sind, ließen mich durch einen Licent. Träger ausdrücklich warnen, meiner Gesundheit wahrzunehmen, weil ben damaliger Jahreszeit gar nichts zu thun, und meine Gegenwart selbst ben der Uebergabe nicht nothig ware.

einem zusammengeseten Quartanfieber laborirt, und mehr an Gemuth und Leibe ausgebalten, als die vier letten Monate des borigen Jahres, bis ich den 172 Marz den ersten kummer, lichen Bersuch machte ausgeben.

Man munterte mich unterbeffen bon allen Seiten auf, der Bittme einen Befuch ju ma-Meine fomadliche Gefundheit und reigbate Gemutheftimmung hielten mich babon ab, und ich mar fo gludlich, in diefer Boche mein fleines Saus loszuschlagen, aber fo ungludlich, nicht mehr als 3400 fl. dafur ju erhalten. Sie wiffen vielleicht, bochfauehrender Freund, daß es mir baat 4200 fl. toffet, und daß ich weit über 2000 fl. an Reparaturen baran verwendet habe. Rach Diesem reinen Berlufte von 3000 fl. blieb mir alfo bon meinem gangen Bermogen nichts übrig und die Beranderung meines Schickfales batte nicht langer ausbleiben burfen, ohne mich adnalich au Grunde ju richten, ober gur außer ften Bergweiflung ju bringen.

Mein Entschluß war nunmehr gefaßt, ben Montag ber Marterwoche ben ber Licentrathin Blom einen Besuch abzulegen, und meine neue Wohnung in Angenschein zu nehmen. Die Pocken, welche ich meiner jüngsten Tochter hatte inoculiren lassen, und die eben in vollem Ausbruch waren, hielten mich davon ab, daß

ich es bis nach bem Fest aussehte. Der lieben Frau war mit dieser Achtsamkeit wenig
gedient, sondern sie schickte den Doctor Laubmeier
in mein Saus. Weil sein und mein Bater
herzliche Freunde gewesen waren, so freute ich
mich über diesen Besuch, und machte mir diese
Gelegenheit zu Rus, diesem Mann mein ganzes Herz auszuschütten. Anstatt mich einer
Gegenerklärung zu würdigen, eilte er aus meinem Hause, um nicht von den Blattern meines Kindes einige Witterung mitzunehmen.

Den Oftermontag fprach ich im Borbengeben in des Doctors Saufe an, ihm mein Gegencompliment zu machen; zu meinem Glud war er auf feinem Landgute.

Die Triebfeder aller ber Bewegung, welche bie Wittwe und die ganze Familie gemacht hatte, mich an sich zu ziehen, betraf die Forberung einer Vergütung wegen Meubeln und vorzüglich wegen des Sartens. Letterer hat vorzüglich den Reid auf mich gezogen von den meisten Officianten; ich suchte daher diesen Gegenstand mit aller möglichen Ralte zu be-handeln.

Der Ofterdienstag ift alfo mein erfter und einziger Besuch gewesen, ben ich der Licens-Rathin machte. Ich fing mit meiner Beforgniß an, daß mein Besuch eine unangenehme Erinnerung ihres gehabten Berlustes fenn withbe, und mit ber notorischen Entschulbigung, benfelben bisher ausgesett zu haben. Sie empfing mich mit aller möglichen Freundlichkeit,
erschöpfte alle Schranken. und Canzel. Beredfamkeit. — Meine Absicht betraf bloß die Bohnung und meine außerste Bedürfniß, selbige
bald ausgeräumt zu sehen. Sie beflagte sich
über die neue Ofen. und Malerarbeit in ihrem neuen Logis, und bat sich noch auf acht
Tage ben kleinsten Binkel zu ihrer Retirade
aus, mit dem Versprechen, mir alles Uebrige
fogleich abzutreten.

Der Anblick des Lufthauses mitten auf dem Gehöft war gleich ein Querstrich durch meinen ganzen Plan. Ich bersicherte ihr, daß ich seinen Ausweg absehe in Ansehung des Gartens auseinander zu kommen, und dem Herrn Doctor die Erklärung gethan hätte, wie ich sehr gern die Erndte desjenigen, was man ausgestat, den Interessenten überlassen wollte, auch den ersten Sommer wegen meines neuen Postens, zu dem ich noch keine Routine hätte, und wegen meiner Bibliothek und seit zehn Jahren in Unordnung gelassenen Papieren alle Hände voll zu thun haben wurde, ich auch dom Gartenbau nichts verstände ic.

Sie fennen, liebster Freund, die Frau und es fam mir vor, daß es mir schlechterdings unmöglich ware, mit ihr 24 Stunden unter

unter einem Dade ja wohnen. Ich faßte alfomeinen Entschluß; weil ich aber so wenig Deis fter von meiner Feber als von meiner Bunge bin, und mit einer Rabuliffin ju thun hatte, fo ließ ich ben einem meiner guten Freunde mir bas. faltefte Billet dour in die Feder bictiren, in bem ich ibr bie gebetene Rrift von acht Tagen willfährigft jugeftand, aber mit der Bedingung, auf bas fpatefte ben oten buj. bas Sans gu: raumen, und mir einen Auffat besjenigen, was fie an Bonification ju forbern hatte, mitantbeilen. Sie überfandte mir bloß eine Rech. nung wegen Meubels und bes Lufthaufes auf bem Gehoft, ohne an den Garten ju denfen. Unter ben erften waren nicht nur zwen Glas. thuren begriffen, fondern felbft die Bacher in ber Speisefammer.

Ben meinem Besuche hatte fie bie Un. verschamtheit gehabt, nicht nur die Menge ber Baume, welche ausgegangen waren . mir in Unichlag ju bringen: fonbern fogar borgugeben, bag ihr feliger Mann immer verfichert, 500 fl. ben Storchischen Erben bezahlt. ju haben; da felbige noch am Leben find, das eigentliche Quantum anzugeben, das fich auf 60 oder 90 fl. bochftene belaufen foll. Ich mar alfo genothigt, burch ein zweites Billet zu er. fuchen, mir auch bie Bonification fur ben Gar. 15

ten zu bestimmen; welche sie rund auf 326. Rehlr. inclusive des Lusthauses auf dem Gehöft bestimmte. Der Grund dieser ganzen Forderung bernhte darauf, daß die Krau Ar. R. Lübefin eine gleiche Summe von dem Rachfolger ihres Mannes erprest, und letterem dies Geld wieder vom Herrn General. Inspector de Marvillier ausgezahlt worden, wodurch der ges genwärtige Licent Einnehmer, weil er so viel Geld nicht ausbringen können, seiner Wohnung beraubt wurde.

Montage bee Abende murben mir die Schlaffel vom Saufe überschickt, und ich machte den Unfang einzuziehen, womit Mittwoche des Abende fertig wurde, und eine elende Rache in meiner Burg zubrachte, bey der ich mehr als einmal die Bequemlichfeit meiner fleinen hutte zurud wunschte.

Donnerstags schickte herr Regimentsfeldscherer Gerlach fogleich seine Leute ab, um ben
Garten zu spolitren. Gestern find mir die
Schluffel von bem Pachause und Magazin
übergeben worden, die bisher herr de Marvillier wegen Entlegenheit meiner vorigen Bobnung in Berwahrung gehabt. heute habe
einen neuen Bersuch machen wollen wegen diefer Sache bep der General-Administration einzufommen; es ist mir aber nicht möglich gewesen. Professor Kreuzseld, der heute ein Pro-

gramm zu feiner erften Borlefung hat austhellen laffen, befuchte mich Nachmittags, und gab mir ben Rath, Ihnen meinen Aummer anzuvertrauen. Penzel, der leider! ein Bertrauter im Saufe des Directors geworden, löste ihn ab, und ich schreibe wider die Gesehe meiner Diat zu Mitternacht in meinem verwunschten Schloß, das statt eines Safens noch eine übel aufgeräumte sturmische See für mich ist. —

Der felige Magnier hat nichts bezahlt, fondern bloß feinem Borganger erlaubt alles mögliche an fich zu nehmen.

Ich unterwerfe mich von Grund ber Seele gleichen Bedingungen, und bin sehr weit entfernt, meines Rächsten Blumenstode und Mistbeete zu begehren. So arm wie ich bin, erstenne ich mich aufferdem schuldig, ber Wittwebasjenige zurückzubezählen, was ihr Mann ben Storchischen Erben vergütet hat, ohne daß ich bie geringsten Unsprücke beshalb auf meinen Rachfolger zu inachen willens bin.

Mein Grundfag ift ber, nur fo viel zu meinett Bergingen und Genuß bes Lebens anzuwenden, als ich fur mich felbft und meinen Nachfolger zu verlieren und aufzuopfern im Stande bin

Afted, wogu ich mich verfteben tann, bestfeht barin; bag ich bie Summe, welche best

felige Licentrath Blom feinem Vorgänger vergütet hat laut schriftlichen Documenten, wieder erstatte, und übrigens erlaube, das Lusthaus niederzureissen, und alle mögliche Sewächse ausnehmen zu lassen, doch mit der Bedingung, bloß gegen die blinde Wuth dieser eigennüßigen und rachgierigen Leute geschüßt, und in meinen Nechten, in den bereits geschmälerten und mir von Gottes und Nechts wegen zukommenden Bedingungen meiner Stelle erhalten zu werden.

Bergeben Sie, bester Freund, dieses ungezogene Geschmier meiner Gemuths. und außerlichen Lage. Bollenden Sie Ihr Werk und
machen Sie so viel Gebrauch als Sie können
im Fall ber Roth. Ertheilen Sie mir anch
einen guten Rath, ob ich die Antwort einer Röniglichen Administration auf das Petitum
ber Wittwe erst abwarten, ober ersterer zuborkommen soll — wenn Ihnen Zeit und Umftanbe diesen Liebesdienst verstatten.

Ich habe Ihren herrn Water noch nicht besuchen können, aber ihm einmal auf ber Straße begegnet. Die Unruhe, in der ich vorzüglich seit Jahr und Tag gelebt, scheint eine wahre Erists meines Lebens zu seyn, ben der ich mich und andere, so viel ich nur kann, schonen, und jedermann aus dem Wege geben muß.

Bas macht Ihre wurdige Frau Gemahlin — und der fleine Benjamin? — und Ihr Freund, Derr Brofeffor Engel?

Der Nachtwächter ruft zwen. — Gott gebe beffern Stoff zu unferm Briefwechsel. Daß sich alle Nacht unfers Schicksals bald in Morgenröthe und Lag auffläre. Ich umarme Sie mit der aufrichtigsen Ergebenheit eines alten verpflichteten Freundes und Dieners

Johann Georg Samann.

229. An J. Fr. Reicharbt.

Konigsberg ben 15ten Mai 1777,

Burbigster kanbsmann und Freund, Es ist mir mehr als einmal eingefallen, wegen meines eckeln Geschmiers vom isten v. M. Sie um Bergebung zu bitten. Die Rucksicht auf Ihre Freundschaft hat mich beruhigt, und es wird dem ganzen Inhalt meines Briefes vermuthlich anzusehen gewesen' senn, daß ich ihn in der Angkt meiner Seelen geschrieben; und mit dem Bertrauen, mein herz gegen Jemand auszuschübten, der an meinem Schicksal Antheil nimmt.

Rurz, es betrifft Ihre eigene Ehre, baß Sie keinem Unwurdigen Ihr Borwort gegonnt haben, und ich muß mich wenigstens in Ihren Augen rechtfertigen — ober schreiben Sie mir wenigstens rund heraus, baß Sie weber Zeit noch Luft haben, sich um mich zu bekimmern,

und weisen mich mit bem Sprichwort ab: 31, per für fich selbst. — Ich habe anch diesen Stachel bereits gefühlt, und würde ihn auch verschmerzen.

Aues, was ich von Ihnen bitte, besteht dar ein, daß im Fall dort Alagen über mein Betragen gegen die Familie meines Borwefers bereits eingelaufen seyn sollten, oder noch einsaufen möchten, Sie wenigstens so lange für mich gut sagen, bis ich mich selbst zu rechtfertigen im Stande bin, und dazu aufgefordert werde; denn Lügen und Trügen herrscht so in allen Straßen, daß der entschlossenste Mann in die Versuchung gerathen möchte auf Chrlichfeit Berzicht zu thun.

So oft ich auch den festen Vorsatz gehabt mich an die General Administration zu wenden, so ist es mir bisher schlechterdings unswöglich gewesen. 1) Weil ich umständlich senn muß und das äußerste abwarten will. 2) Weil ich alle Umstände nicht aufdecken kann, ohne meinen beiden Nachbarn und hiesigen Vorgessehren webe zu thun; und beide Verhältnisse find mir zu heilig, und mit der vierten Vitte herbunden.

Der blofe Rame bon Bonification ift mir fcon verhaft, und wird zu den größten Durchsucherepen und Betrügerenen gemigbraucht. Jeber gute Birth muß fich nach feiner Decke freden, und ein königlicher Fremwohner hat feinen Hug, seinen Phantasteen nachzuhängen, und von seinem armen Nachfolger zu prätendiren, daß er sein Contingent dazu bentragen soll. Der meinige hat den närrischen Einsfall gehabt, eine kleine Kapelle mitten auf dem Gehöfte anzulegen, für die ich 50 fl. bezahlen solle, weil sie ihn 100 fl. gekostet haben soll. Wein Gehöft hat dadurch gewonnen, daß sie niedergerissen ist.

Jeder Berwalter und Usufructuarius eines fremden Grunds und Bodens ift schuldig, dens seiben zu verbestern und vollkommner nachzusassen, und macht sich durch seinen Genuß bestählt 2c. 2c. Wie können Erben Emolumente die zu einem königlichen Dienste gehören, sesquestriren, und usurpiren die Pertinentien und Accessorien meiner frenen Wohnung?

Die Wittwe weiß keinen andern Grund mir 326 Athlie. abzupochen, als weil herr Generals Inspector so viel bezahlt. Was für ein Berbaltniß zwischen unserm Gehalt! zwischen unsern Gehalt! zwischen unsern Garten? Seiner ist um mein halbes Gsobern Garten? Seiner ift um mein halbes Gsobern Garten? Geiner ift um den halbes Gsobern Ghibaume. — Er ist ein Gartner selbst — ich nicht und mag es nicht. Er macht sich hoffonung zum Eigenthum deffelben unter eben demogenen Vorwande ber barauf verschwendeten Untosten. Mir estelt vor solchem Einfall. Aurz

mein ganger Sinn geht barauf, nicht mit ben Erben meines Borwefers zu theilen zu haben, und alles meinem Rachfolger fren und ohne bie geringste Liquidation zu überlaffen.

Die Erben haben auf meinem Gehöfte Licitationen angestellt, bemoliren lassen, ohne mir
die geringste Nachricht gegeben zu haben, den
Garten mir vor der Nase zugeschlossen, berausnehmen lassen, was ihnen gesüstet, sich meines Gehöfts als ihres Eigenthums bedient —
und haben alle Achtsamfeit aus den Angen gesetz, die man einem Rohlbrenner zwischen seinen vier Pfählen schuldig ist, daß mir das warme Blut aus den Augen und Nägeln hätte spritzen
mögen, weil ich auf mein Hausrecht und die
Ehre besselben so eisersüchtig bin. —

Da man aus dem Garten herausnahm ohne das geringste arbeiten zu lassen, ließ ich ihn durch einen Schlosser den 6. d. M. erdstnen, weil meine Leute wegen ihrer Basche verlegen waren, und nicht einmal den Bleichplat vor der Nase nuten konnten; nachdem ich bereits den 9. Mai an die Licentrathin Blom Anfrage gesthan, ob sie Resolution von Berlin erhalten, und mit der Summe von 60 fl., die ihres Mannes Varweser empfangen, zufrieden sepn wollte, ohne daß ich einer Antwort gewürdigt worden bin.

Ich habe also jum erftenmal ben 7. Dai

das bisher verschlossene Paradies in Augenschein nehmen konnen, und nichts als einen
ziemlich verwüsteten Plat gefunden, den ich
mit 60 ff. über und über ranzionirt hatte. Unterbessen ermangelte ich nicht, noch destelben Abend
vor himmelsahrt der Wittwe davon Nachricht
zu geben, und ihr alle ihr Verfahren von ihrer
und sammtlicher Erben Seite mit etwas magischem Pinsel unter die Rase zu reiben, weil
mich der Eifer um ein königliches Haus lange
genug gefressen hatte, und ich es nicht verschwerzen konnte, wie ein Narr behandelt worden,
zu senn: sans faire mon crayon de la pierre
insernale.

Stellen Sie fich einmal vor, bester Kapellmeister, wenn Sie anch ein Gartner sind, wie
Mr. le Marquis man poisin; der Mist war bis
in den Nai auf den Spargelbeeten liegen geblieben, und meine Leute waren eben den 9.
Mai im Begriff selbigen abzunehmen, als herr Hofr. hoper auch einen Arbeiter mit einem offenen Billet zu mir schickte nud eine Garantie, daß mir kein Schade dadurch zwachsen: sollete. Ich ließ ihn aber mit einem Biergeld absertigen, and einem Segenbillet, daß ich nunmehro, da ich selbst zu arbeiten ansange, weder seine Gehülfen noch seine Garantie nothig hatte.

Den 12. b. M. wurde formlich auf die Direction geladen, um in Gegenwart bes Doxtor Landmeier bie bitterfien Bormurfe gu boren, bag ich mich unterfianden hatte, ben Garten zu öffnen, Unstatt in Schuch genommen zu werben, ertheilte man meinem Gegner, der mir ins Gesicht lachte, den guten Rath, mich por dem foro fori zu belangen.

Raum war ich in meiner loge, als ich ein so langes Billet, als ein Abvofaten - Mantel hier ift, vom hofrath hoper erhielt, das eine Antwort auf alle meine Puncte in jenem Billet dour vom 7ten enthielt. Die hauptsache betraf eine kategorische Erklarung auf zwey Fragen, nemlich:

1) ob ich die mit Roffen des Blom gepflangten Baume und: Gemachfe den Erben als ihr Eigenthum jugefteben, oder 2) solche ohne alle Bergutung unentgeltlich an mich zu behalten gemennt fen?

Die erfte Frage war schon thatlich beant wortet durch mein ruhiges Verhalten seit Oftern bis jum oten d. M., die zweite durch meine nachher geschehene Offerte von 60 fl. Ich versicherte demohngeachtet noch mit aller möglichen Kalte meine Entfernung, dem gten und loten Gebot entgegen zu benfen und zu handeln, und weil ich nicht im Stande ware mich in Unterhandlungen wegen Bonificationen einzulassen, und den deshalb gemachten Forderungen Gemüge zu leisten, unterwarf ich mich nochmals

gern und willig, alles, was herausgenommen werden tonne, ben Erben zuzugefteben. —

Sie sehen hieraus, bester Landsmann und Freund! daß meine Uneigennühigfeit keine Uresache hat den durstenden Verwüstungsgeist dieser Leute zu fürchten. Unterdessen ift der Sparsgel ausgeschoft, daß ihn niemand genießen kann, und was ich noch in der Geschwindigsteit seit seit dem 17. d. M. gepflanzt, vieler Geschr ausgesest.

Thun Sie (so wenig Sie können) um Ihr Werf zu pollenden und mir die Rube zu persschaffen — Ein Wink ift für mich hinlanglich. Ich bin hier aber ganz im Dunkeln.

Seitdem Pengel ein Vertrauter vom herry Director und seinen Kamilien. Umftanden ge-tworden ift, ift er wie umgefehrt und meig herz gegen ihn gleichfalls. Ich mag diese Sheytheuer nicht berühren. Das Andenken und die Borstellung ist gar zu bitter und herbe für meine Denkungsart und für mein Gefühl. Die haare siehen mir zu Berge.

Unfer Freund Raufmann hat mir wenig bon Ihnen ju erjählen gewußt. Er hat vier elen. De Rächte auf meinem Sofa zugebracht, und ift den 27ten April des Morgens aus meinem Sause verschwunden, da ich mich vom Schlafnicht ermuntern konnte, weil ich ihm zu Sefallen bis auf den Schloßthurm geklettert war,

und mich sein Umgang, wie ein Spakiergang auf ben Alpen, erschöpft hatte, daß ich meiner Sinne nicht mächtig war, und bennahe eine ganze Woche nothig gehabt mich zu erholen.

Gevatter Asmus ift vermuthlich bereits in Wandsbeck. herder hat mich gang vergeffen — Ich batte Ihnen eine Abschrift feines Brutus schon zugeschickt, wenn ich nicht hoffnung hatte, Ihnen ein gedrucktes Exemplar von ihm felbst zu verschaffen — und wenn ich in meiner Lage der geringsten Thatigkeit und Gemutherne fähig ware:

Geben Sie mir boch, befter Rapellmeister! wenigstens bren Worte guten oder bosen Rach, und helsen Sie mir aus der Ungewißheit, in der ich ben meiner Berlegenheit bin, ob jene Leute die Sache dort anbängig gemacht, und vob ich mich dort verlassen kann einigen Rachbruck für mich zu erwarten. Ich kann mich nicht näher herauslassen, die ich wenigstens einen Laut von Ihnen habe, und will ohne Ihre Senehmigung nicht gern ins Gelag schreiben.

230. In Berber.

Konigeberg ben 18. Mai 1777.

Liebster Gevatter, gandsmann und Freund, ba hangen Sie über meinem Bett in effigie zwischen Kaufmann und Lavater. Gerade über

amifchen amen Renftern ein altmobischer Spiegel, und unter bemfelben Ihr fleiner Dohrenfopf auf rothem Grunde, zwischen zwen Rupferstichen von Stahlbaum, deren einer ben. Beiland beim Brodbrechen und ber andere bie Blucht nach Megypten vorftellt. Beim Eintritte in biefen Saal fallt einem die gang mit Buchern befleidete breite Band in die Augen. Ein Sopha, auf dem Raufmann fich manche lange Stunde gestrecht bat, ift mitten unter ben Buchern angebracht, und fieht ber Thur aegenüber. Ueber biefer bangt Dr. Martin Luther in einem feinen Rahmen, und gur Geite das argerliche Bild mit bem Efelsohre, Deffen gebeime Gefdichte Ihnen befannt ift; unter bemfelben das Motto ju meinem Autor. Mamen:

Allgufing find feine Lehren, Allgufing ift dumm-

won der Sand des großen Schreibfunflers La-Roche, der auf seiner Reise nach Riga ertrank. Dieser Büchersaal ist zugleich das Schlafzimmer für mich und meinen Sohn. Nebenben schläft die Hausmutter mit den Töchtern. Noch eine Stude, zur Seite, für den Schemen meines armen Bruders. Dieß sind die Gelegenheiten alle in meiner königlichen Wohnung, die von vorn eine herrliche Aussicht nach dem Pregel, und der Friedrichsburg, und von hinten nach ben Garten, ber Wiese und ber Stadt von einer, und dem Felde von der andern Seite hat. Unten ein kleines, artiges Zimmer, aber nicht bewohndar, weil es barin stockt, eine vortrefsliche Küche, ein fleiner, gwier Reller und zwei schone, vor der Hand led dige Vorrathskammern, die der reiche Gott im Himmel allmählich füllen wolle: So wohne ich seit dem zoten April, ohne daß ich bischer noch im Stande gewesen, meiner neuen Lage zu genießen, wegen der Unruhe von der Familie meines Vorgängers, die von mir 326 Rthlt. Vergütung für den Garten am Haust sordert, und mir alles gebrannte Perzeleid ant thut.

Gevatter Claubins hat mit feinen Seimzug gemelbet; ich habe ihm bazu Glud gerounscht, weil Gesundheit uns naher ift als Rock und hemd. Er ist so galant gewesen, unserem kandsmann dem Rapellmeister für meine Beiforderung zu banken. Würden Sie, liebster herder, für diesen und für mich wohl die Freundschaft haben, ihm zu einem Exemplare Ihres Brutus behülstich zu seyn? Er hat ihm sehr gefallen, und er schrieb mir hier ein langes Billet darüber, weil er glaubte, daß die Anlage dieses musicalischen Drama seinem Ideal von den bisher unerkannten Pflichten eines Dichters gegen den Componisten an vielen Steb

len sehr nahe kame. Saben Sie nicht Luft, eine Zeile benzufügen, so will ich dieß ersetzen. Ich möchte diesen ehrlichen Landsmann und Freund noch ben meiner gegenwärtigen Berwirrung nothig haben. Wer weiß, wozu et Ihnen noch einmal gut seyn kann. Sein Basterland muß man niemals vergessen. Keine sechnere Krankheit in meinen Augen als das Heimweh.

Den isten April war Kaufmann bier. 36 erfuhr es aber erft ben Montag barauf, und augleich, daß er frant mare, und gleichwohl Brof. Rant und den polnischen reformirten Drebiger ben vorigen Abend bis it Uhr ben fich gehabt hatte. Ich argerte mich über biefe Gleiche aultigfeit, ba ich, außer den beiben Empfeb. lungen bon meinen beiden einzigen Gevattern im beil. rom. Reich, einen Brief von feinem Robann Cafpar bier hatte. Rach vieler Ueberlegung tam ich auf ben feften Entschluß, mich noch einen Lag um ihn nicht zu befummern fondern erft ben 23ten ju ihm ju geben, ba unfer Bugcag einfiel, mit bem Borfage, ben gangen Lag mit ihm gugubringen. Raum mar ich aber am 22ten auf meiner loge, fo frug ein Diethbedienter nach mir und handigte mir ein flein billet doux von ihm ein. Ich lief: au ihm, er lag im Bett und flagte mir feine Woth in Konigeberg. Ich nahm ibn mit ala-

fortune du pot, af zwen Teller Sauerfrant und eine doppelte Portion gepregten Capiar, ohne daß er im Stande war, mir Befcheid au thun. Diefes gegebene Mergernig meines fauren und grimmigen Gefdmade bielt ibn nicht ab, ben gangen Tag ba ju bleiben. Bir wurden gegen Abend über einander migber, gnunt, und er blieb die gange Racht anf meinem Sopha figen, unterbeffen ich ein wenig unruhig in mein Bett wider meinen Billen ging: Mittwoch war unser Buftag, und ich führte ibn ju Rant, wo eben Rraus mar, mit bem er ber bem Grafen Lapferlingt fpeifen follte. Donnerstags besuchte er mich Morgens und Rachmittage; unfer Rachtgefprach mar abermale Biberfpruch, aber mit überlegener Lanne von meiner Stite. Er fredte fich anf meinen Sopha und lag alfo ein wenig bequemer. Kreptags Nachmittags besuchte er mich sedentem in teloneo. und wir waren ben Abend ben meinem Director jufammen, jum großen Unglud fur Bengel, und jum noch aroberen fur mich. Raufmann schlief wieber ben wollte am folgenben Morgen abreifen, ichenfte mir aber noch ben gangen Sonnabend. Sein ganger Weg ju benten, ju empfinden und zu handeln ift so alvenähnlich. daß Sie fich leicht vorstellen konnen, wie einem armen Manne baben ju Muth gewesen fenn mug,

muß, ber leiber nichts als in leimigen, fumpfie gen Chenen zu maten gewohnt ift. Da ich alfo ein Baar Tage nachber im Florus 1. 7. monstrum pulcherrimum fand, fiel mir unfer lieber Raufmann ein. Borgeftern erhielt ich wider Vermuthen einen Brief von ihm aus Riga, und Sartfnoch dankt ibm febr fur fei. nen medicinifchen Rath. Er fpielt bennahe Die Rolle im burgerlichen Leben, als ich in ber Autorwelt. 3d habe ibn mehr nach feiner 216. reife als ben feinem hierfenn genoffen. fonnte mein Berg nach feiner Abfahrt nicht beffer erleichtern, als bag ich felbige ben Lag barauf unferem Claubius melbete; und bante Ihnen beiben fur getreue Unweisung biefes . Bibermanns, beffen Genuß ein wahrer Lederbiffen fur meine Rengierde und ein murbiger Segenftand meiner magifchen Laterne gemefen, bie nach Menschen sucht, und nichts als Begetabilien findet, ober perpetua mobilia.

Gott fegue biefen unfern Pitgrim und gebe ihm allenthalben Freunde and congenial souls. Er hat mich mit Rraus wieder naher zusammengebracht, der gegenwärtig vortheilhaft im Rapserlingfischen Sause als Erzieher eines Ansverwandten lebt. Mit Penzel lebe ich entefernt, seitdem er ein Bertranter im Stockmerischen Sause geworden ift.

Nun eine Confisorialfrage! Ift das fechste Dauptstud vom Amt der Schluffel nicht von Enther selbst? Es sieht nicht in der alten Ausgabe seiner Schriften und wird in den neuen Ratechismen gleichfalls ausgelassen. Wie ift es in die mittleren gefommen, und von wem mag diese Erflärung herrühren? Der Geist die ses Hauptstucks ist für mich sehr wichtig, und der Grund des Predigerwesens, so wie die sechste Zahl mit den Werftagen der Woche übereinsommt, daß ein Kind jeden Tag ans diesem wahren Enchiridion ein Pensum auszusagen hat.

Begen bes Schlofferischen Antipope, ben ich dem Raufmann abgelungert, bin ich jest nengieria, feinen Ratechismus fur bas Land, volt and ju lefen; weil ohne bas fogenannte Bebeimnis ber beil. Drepeinigfeit mir gar fein Unterricht bes Chriftenthums möglich gu fenn icheint, Ende und Anfang wegfallt, wegen des ausbrudlichen letten Befehle, ju taufen im Ramen bes Baters, bes Sohnes und bes beil. Beiftes. Rurg, mas man fur bie pudenda ber Religion balt, und ber Aberglaube, felbige ju beschneiden, und bie Maferen, fie gar aus auschneiben, bierin befteht ber Inhalt mei nes Embryons. Melben Sie mir bod, ob Sie ber Berfaffer ber Anftofung jener mercu tialifden Fragen find, ober ber Prebiger im Magbeburgifden, welcher ein Ochweizer fennt und Stoly heißen foll-

Gott fegne Sie, beffer und theuerffer Gevatter, und nehme Sie und Ihr ganges Saus in feinen beiligen Schut.

> 231. Un S. Fr. Reicharbt. Sonigeberg ben 18ten Jun. 1777s

Sochstzuehrender herr Rapellmeister, Geliebtester Landsmann, Gonner und Freund, Den letten Mai erhielt ich Ihre Antwort zu meiner größten Beruhigung und Zufriedenheit, als ein Unterpfand Ihrer freundschaftlichen und vaterländischen Gesinnungen, an beren Sympathie der Genus und die Dauer meines Gluck hangt, so wie ich selbiges Ihrer Vermittelung zu verdanken habe.

Es ist fein mußiger Einfall, sonbern eine lebhafte Empfindung in mir, Ihr Urtheil in der Wahl zu meinem gegenwartigen Posten zu rechtsertigen, und demselben mit der That Ehre zu machen. Ich bin von der andern Seite so mißtrauisch gegen niein eigen Urtheil, und die ganze Angelegenheit sieht einem bloßen Privata Interesse und Kamilien. Sache so ahnlich, daß ich mich nicht entschließen können dem Rath Ihres vertrauten Freundes vor der Sand zu folgen, und die Gen. Adm. vor der Zeit zu behelligen; weil ich hoffe, daß die Zeit

Die Langsamfeit meiner Schritte in ein gunftiges Licht fegen wirb.

Den 24 May waren wieder drep Leute auf meinem Sehoft und in meinem Garten, die ohne fich zu melden eigenmächtig Dinge absolten. Den andern Abend darauf schrieb mir Hofrath Hoper im Ramen der Erben ein Billet mit der Erklärung, daß mir der ususfructus der Sewächse abgetreten wurde mit der Bedingung, daß die Erben entweder selbige auf den heebst berausnehmen oder eine öffentliche Auction anstellen wurden.

Daß ben Erben nichts an ihren Gewächsen gelegen gewesen, erhellt baraus, weil man bis jum Sten May nicht die hand angelegt, die Raupen sich in Besitz gesetzt, und ber Mist noch auf den Spargelbeeten lag. So balb ich aber ansing die Hand anzulegen, siel es ihnen wie unartigen Kindern ein, zuzulangen, weil sie beforgten eben den Einspruch in ihre Früchte, den sie auf den Boden gemacht hatten. Ich sollte also mit dem, was die Raupen übrig gelassen, mich abspeisen und ihnen Zeit lassen, den Gräuel der Berwüstung auf den Perbst auszusühren.

Beil es mir nicht möglich mar, die beet Billette vom hofrath hoper mit allem bem Nachbruck ju beantworten, wie ich ber Wittme ihre ben 7. Map abgefertigt hatte: fo wurd

ich ben 5ten huj. Des Abends um eine Antwort auf obige Erflarung , usufructuarius ber Blomifden Gewächse ju fenn, erinnert, und ich entschloß mich fur, und gut ben zten hui. ben Curator felbst in feinem Saufe gu befuden. Go fauer diefer Sang mir geworden, fo hoffe ich boch felbigen nicht umfonft gethan ju haben, wenigftens hat er mir Stoff ju Betrachtungen und jum gachen gegeben. Das Betragen ber Erben ichien er aufrichtig ju mißbilligen; aber er fonnte es nicht begreis fen, daß es fur mich eine Beleidigung fern konnte, ein usufcuctuarius ber Blomifchen Raupengemachfe ze. ju fenn, und mich fur bie Denferfrift ibrer eigennutigen Unverschamtheit ju bedanten, ba meine allererfte Erflarung Darauf binaus ging, ben Erben ben usum fructum fur biefen Sommer abintreten, und felbige bis jum Day Zeit genug gehabt batten, mehr als wirklich geschehen auszunehmen, und ihre Schadloshaltung fo gut wie moglich ju bemirken. Der Plan mar aber barauf angelegt, mich um ben Grund felbft ju bringen, und man hat laut in ber Stadt von dem Partage - Tractat meiner Nachbarn gefprochen, weil fe meine abgemeffene und überlegte Gleichgul. tiafeit fur reine Dummheit angeseben.

Da ich alfo, Sochstzuehrender Freund! feit meinem Befuch ben Pofrath hoper nichts weise

ter erfahren und vollig in Rube gelaffen bin, so werden Sie es mir nicht verdenken, daß ich noch ein wenig warte mich zu melden. Das Geschrep ber Erben, sich in Berlin gemebdet zu haben, hat mich am meisten für widrige Eindrücke besorgt gemacht. —

Ihre Freundschaft und Patriotismus und Gifer ju nuglichen Auftragen auch ein wenig gemißbraucht zu werben, geben mir Aulaß mich Ihnen ganz zu entbecken.

Sie wissen, daß die Direction bereits den Einfall gehabt, an meiner Besugniß zu gegenwärtiger Wohnung qua Packhof. Verwalter zu
zweiseln. — Freplich nicht nach der alten Einrichtung, aber nach der neuen ist dem LicentInspector eine Wohnung mit Gewalt andgemittelt worden, womit der Licent-Einnehmer
fürlieb nehmen muß, weil seine vom jetigen
General. Inspector usurpirt wird unter dem
Worwand des für den Garten gethanen Borschusses.

Aber nicht nur fraft ber alten Einrichtung, fondern auch nach dem natürlichen gaufe ber Dinge follten die beiden Stellen des Licent-Inspectors und Pachof. Verwalters verbunden fenn oder wieder vereinigt werden, weil der lettere Posten nicht füglich ohne Einsicht und Einfluß in den Jusammenhang verwaltet werden, und ber erste Posten als ein poste

de confiance eben so wenig Arbeit erforbert, ein Licent. Inspector also mit argerm Gewissen alterum tantum zieht über bas Gehalt eines an seinen Flügeln gelähmten Pachof - Beretoglters.

Der erfte-Licent. Inspector ift ein Dieb gewesen, und anstatt bestraft worden zu seyn, durch den eben so ungerechten als flugen Geh. Rath Magnier seligen Andenkens statt des Galgens zum Provincial. Controleur erhöht worden in West. Preußen.

Der britte und zeitige ift per fas et nefas mein getreuer und ungludlicher Rachbar. Er hat mir felbft feine Doth geflagt, baß die leibigen Raten in feiner Rammer, wo er fich pudert, ihm alle Puder auffragen — und die Blomifchen Raupen haben ihm permuthlich ein Gallenfieber gegenwartig jugezogen, weil fie fich vielleicht an feinem Garten ohne meine Schuld vergriffen. Um den Inftinct der Duberragen zu perfteben, muß ich Ihnen nur anfuhren, daß der Mann die Disgrace ju Berlin erlebt, pon ber Perrufenmacher. Bunft, ben der er fich gemeldet haben foll, um das Dei. fterrecht zu erlangen, abgewiesen zu werben, und, feines Schickfals uneingedent, febr laut murrt, noch nicht Geh. Rath geworden gu fenn, weil er in bem foniglichen Dienft fo viel bon Den Einfunften feines Marquifats jugefest.

Sie fonnen fich leicht vorffellen, beffer gandsmann! wie es in einer Saushaltung jugeben muß, mo postes de confiance folden Gefche pfen anvertraut werden; und ob berjenige ein Reind ober Freund feiner Borgefesten ift, ber ben ber tiefften Unterwerfung und Ergebenbeit in bas Soch ber Suberbination; - murrenbe Seufger nicht unterbruden fann - und warum ich mich fcame mit einer Garten Requete ju erfceinen, und mich um bas Blomifche Ranvengeschmeiß im Grunde ber Seele nicht befummere, fonbern feine andere Abficht im Schil be geführt habe, als bie im boben Lieb Sa. lomonis II, 15. gefdrieben ftebt : Rabt uns Die Buchfe, die fleinen Buchfe, die ben Beinberg verderben, benn unfere Beinberge baben Ungen gewonnen.

Sie werden es mir baber, bester Freund! nicht verargen, wenn ich den ganzen geschlagenen Tag in meiner Loge bald das neue Terstament im Grupbtert, bald den Shakespear oder einen Autorem classicum lese, weil ich es zu meiner Maxime gemacht, mich um nichts zu bekümmern, und die ganze Welt wie einen alten Roman ansehe, der den Titel zu führen verdient: Man muß nicht glauben was man sieht.

Die Droits du Roi find so beschrieen wie Pofes Sorner; wenn noch die Chicane ber

Zannfonige und ihr Ablergeschmad am Luder Des Plus dazufommt, so ift leicht zu erachten, daß jedermann die Luft zu leben, geschweige zu handeln und zu wandeln, pergeht.

Ant, bester Kapelimeister! Sie werden fich nicht um einen ehrlichen Kerl, sondern viel leicht um hundert kandsleute, die nicht ehrlicher als wir beide find, verdient machen, wenn Sie ben einem gunstigen Angenblick Ihr zu nühlichen Austrägen gestimmtes Derz dazu anwenden, daß Ihr alter Freund und Elient als Pachof. Verwalter vom Accise. Etat ausgestrichen und als Licent. Inspector oder ein Oberster der Ihune die Ihre Baterstadt und trinfen fin meiner Mooßbude, wie ich das Storchsche Wäldchen nenne — unter Paufen und Trommeten — oder Lauten und Saitenspiel, ein Te Deum laudamus!

Thun Sie also Ihr Bestes, wenn Sie es picht glauben können, sich wenigstens einzubilden und es andern weiß zu machen, daß ich ein eben so ehrlicher als gelehriger Mann bin — dem Gott die Gabe eines Licent-Inspectors mit der Bestallung aus Gnaden schenken wird.

Gott fegne Sie und Ihre liebe Salfte! - und Ihren guten Engel! - 2. Lim. 11. 7. 34 nmarme Sie und erfterbe — bie geber in ber Sand

Ihr treu ergebenfter Freund, Landsmann und Diener Johann Georg hamann.

Den 19. bes Morgens.

Ich habe Ihnen ohne Scham und Schande ben rohsten Entwurf zur Redintegration meines verstümmelten Postens mitgetheilt, um Ihr Urtheil darüber zu erwarten. Mehr Arbeit, mehr Muße — es fehlt mir gegenwärtig an beidem. Dieser Widerspruch läßt sich leicht aus den Ecken meiner Lage erflären. Es fehlt mir an einer Sphäre, meine Kräfte zu entwickln. — Ich liebe das forte im Denken und das piano im Handeln. Bin ich hier der Direction und dadurch zugleich dem dortigen Oberressort näher: so hab' ich mehr Beruf zu sehen, zu unternehmen und mich zu erklären unmittelbar.

## 232. An Derber

Ronigsberg ben 23ten Jun. 1777.

Derzlich geliebtefter Gevatter, Landsmann und Freund, Zeit und Weile wird mir lang, pon Ihnen Antwort zu erhalten. hinz, ber eine ganze Woche hier gewesen, hatte Nachricht von Ihrer Krankheit. Ich wünsche von Ihrer völligen Wiederherstellung bald versichert zu sepn.

Rleufer ift fo gutig gewesen, mir ben zweiten Theil feines Bend Avefta nebft dem erften Theil von Salomo ju überfenden. Jener liegt noch benm Buchbinber, und letteren habe ich bloß angefeben, furchte mich, ibn gu lefen, Um Reft Trinitatis befuchte ich Rant, ber mir ben Marg und April bes beutschen Museums mittheilte, worin er' auch die Frage bes Merfure ju beantworten persucht; mußte Rant nolens volens Recht geben, ber mit bem Berfuch ungufrieden mar. Melden Gie mir, befter Berber, unter welchen Bedingungen. Sie immer wollen, ob bie Beantwortung im Merfur bon Ihnen ift ober nicht. Es ift mir viel baran gelegen, hieruber Gewißheit ju haben. Wenn Sie es find, fagen Sie mir ein Paar Worte, mas Gie gebacht ober jest benfen bep ber Brude ohne gebne. Ich beichmore Sie ben aller Freundschaft und Liebe, diese zwen Puncte mir ju beantworten. Schrift liegt mir immer bor Augen, aber feit bem Janner habe ich feinen Bug baran tonn fonnen.

Penzel ift gestern jum ersten male nach der Repue ben mir gewesen. Meine Freundschaft für ihn scheint in den letten Zügen zu liegen. Er hat Doffnung lodzukommen, ohne durch seine Frenheit einigen Vortheil absehen zu konenen. Gott führe mir diefen Sommer noch

unfern Ranfmann gurud mit feinem: Dan fann was man will, man will was man fann.

233. In Menbelefohn.

Ronigsberg ben 5ten Det. 1777.

36 hatte gestern eben ben Anfang mit 36 rem Phabon auf meiner Loge gemacht, ale ich son brn. Maaf David mit einem Gruße von Abnen und Abrem guten Reifegefahrten überrafct murbe; und biefen Nachmittaa fag ich aans vertieft und unruhig über Rleufer's Ga-Iomo, als Br. Seligmann und der altefte br. . Krieblander ausbrudlich tamen, mich auf mei, nem teloneo ju befchleichen. Richts bat einen fo außerorbentlichen Ginfluß auf mein Bemuth und ganges Rerbenfpftem, als eine unerwartete Menichenerscheinung. Auch ben 23ten b. D. bin ich mit einem Briefe aus Leipzig und Storem Undenfen bafelbft erfreut morben, fo wie ben aaten ich und Sanschen Dichel mit Abrem Cobeleth ju feinem Gintritte ins neunte Stabr. Aber leiber, mit unferem Studiren gebt es nicht bon ber Stelle. Un fein Griechijd noch nicht ju benfen, geschweige an bas Deb raifche; aber mit Gottes Bulfe foll alles erfest und eingebolt werben.

Tetens, be Broffes von ber Sprache, Die Berner Bentrage, ben Sethos beutich und frangofic, habe ich alle mit Bergnugen burch-

gelaufen, auch bas bon bem Berfaffer bes Uniberfums mir jugebachte Eremplar ift mir ju Sanden gefommen. Aber auf meinen Leich. born ju fommen, fo ift vorige Boche ber Grauel ber Bermuftung an meinem Garten bolljogen worden, wie der Pfalmift fagt LXXX, 14.; "Es haben ibn germublet die wilden Sane, und die milben Thiere baben ibn verberbt." Des Grabens und Ausreißens ift noch fein Un allen biefen Ochagen ift mir im Grunde nichts gelegen; bag ich aber als fonige licher Krenwohner dem Unfuge fo gleichgultig gufeben muß, fostet mir mehr als bas gumpengelb, Das man mir hat erpreffen wollen. "Bohlan, ich will meinem Lieben ein Lied feines Betters fingen bon feinem Beinberge;" "Salomo bat einen Weinberg ju Bael Samon." Bu fo einem rabbinifchen Liedden munichte ich mir eben Die Rube, Die Ihr Sofrates im Gefangnis in feinen afopischen Rabeln batte. Einen folchen Reperabend meines lebens babe ich mir lange gewünscht.

## 234. In Berber.

Ronigsberg ben 8ten Oct. 1777.

Den 4ten b. M. wurde ich mit Ihrem Pade chen erfreut, da ich mich eben mit vielen Gebanten um Sie beschäftigte. Die Einlage ber Betrachtungen war fur mich besto angenebmer, ba ich wie ein Kind barauf gewartet, und bas Buchlein hier nicht aufzutreiben war. Es ist immer Feuer, Ruhnheit und eine gute Seele, aber ich bin noch nicht im Stande, mich barüber zu erklaren, so große Lust ich auch bazu habe.

Gepatter Claudins wird Ihnen gemelbet haben, wie unfer Geburtstag in Bandebed gefenert worben. Rrengfelb, ber gegenmartige Heberfeger des Subibras, hat den meinigen befungen. 3ch hatte ein Paar Freunde dazu gebeten mit der ausdrucklichen Bedinguna, fie obne Bein zu bewirthen. Bengel, Rreugfeld, Mue Stolt ericbienen Mittage, ein hiefiger Jube, Lippmann Comen, Dachmittags, und Rraus, ber Ueberfeber des Arthur Doung, gegen Abend. Bum Frubfiud fam bas Gebicht, jum Mittag ein großer Ruchen bon Lowen, und Rachmittags noch einer bon Dene Courtan, Dartfnoch's Sowagerin. Mue Stolg gehort fur hiefigen frangofifchen Colonie und ift mit hing and Eurland gefommen, wo fie an bet Rammerberrin von ber Reck eine febr vertrante und innige Freundin guruckgelaffen, die mit Lavater, Raufmann ic. im Briefmechfel ftebt. Die dritte und altefte meiner Freundinnen ift, wie Sie wiffen, die Baroneffe von Bondeli; alle bren, wenigstens zwen, murden fur ben Befcmad meiner ibealen Catin fepn; aber ich

fühle nichts als Leere und Verlegenheit anstatt Freude, und so beschloß ich meinen Geburtstag und sing ein neues Jahr an, wie ein Wensch, dem etwas fehlt, ohne sagen zu können: was? Mögen Sie, liebster D., Ihren Geburtsmonat besonnener, zufriedener, heiterer und heiliger genossen haben, zur Seite Ihrer besten Salfte, meiner verehrungswurdigen Fram Sepatterin.

## Den 13ten Dct.

Sie fonnen fich meine Gemuthelage faum Ich bin nicht im Stande das Geringfte gu fcreiben. Mendelsfohns Sierfenn gab mir Unfange eine angenehme Berftreuung, Die aber nicht lange mahrte. Run bin ich tiefer als jemals in Unthatigfeit berfunten, Die ich nicht ju überwinden im Stande bin. Ben Diefem ausfaugenben feigen Gram ift an feine Auforschaft zu denten. 3ch habe feinen Muth, nach Berlin ju fchreiben, um mich uber meine Borgefesten gu befchweren; benn bieß ift ein tranriges Gefcaft. - Geit Pengel's Berbindung mit bes Directore Saufe ift unfere Breundschaft frebsgångig. Den vierten Theil feines Strabo wird eine Dedication an Sa-Iomo fronen. Der Berfaffer hat mir aber felbige vorenthalten, mas es fonft bisher nicht gethan, und ich bin auch febr damit gufrieden, weil fich taum ein gutes Ende abfeben laft. und ber Sed mit Teinem Catholicismo und Egoismo es übertreibt.

Daß der Anonymus in Lesting's dritten und viertem Stucke der sel. Reimarus ift, wird Ihnen vermuthlich bekannt senn. Tetens Berswiche über den Menschen habe ich gelesen, die Liedemann's unendlich übertreffen. De Browses Traite de la formation mécanique des langues ist von des Pluche mécanique eben siehr unterschieden. Kant soll von de Brosseh und Tetens sehr voll senn; Fulda scheint ganz des ersteren Idee ausgeführt zu haben.

Ich wunsche Binfelmann etwas mehr als einen Torfo, fein Fragment, fondern ein Exegi perennius et altius Ihrer bentichen Dufe. Laffen Sie und beide, liebfter Gebatter, den Binter fo gut wir fonnen, anwenden. meinem guten Willen foll es nicht liegen, wenn ich nicht wenigstens ben berforenen Sommer einbole, und burd Spinnen erfete, mas ich meber burd Saen noch Ernbten habe geminnen fonnen. Umts. und Saus. Sorgen . und meine Leiden im Unterleib und im ventriculo cerebri erlauben mir jest nicht einen Augenblick mich ju fammeln und ju bestimmen. Eitelfeit der Citelfeiten! ift meine Lieblings. Ibee. Un dem Ueberfeger berfelben habe ich bereits mein Beil berfucht ben feinem menfc tiden Berfud, aber es fcheint nicht bie Beit gu fenn. Es geht mir alfo wie Ihnen. Roofe fceint ihm nicht die nothige Renntniß des Bebraifden abzusprechen; aber mas andere Leute Stol nennen, ift ben mir Seele ober Urtheils= und Berbauungstraft. Denbelefobn bat meinem Banschen fein Robeleth jum Unbenfen geschicft, und Bobens Ueberfegung liegt auch bor mir. Alfo Arbeit genug. und feine Luft, ben fleinen Ringer auszuftreden. Gott ichenfe Ihnen befto mehr Duth, Krende, Salbung. Rein Morgen und Abend, wo ich nicht an meine zwen Pathen in Deutscha land und ibre Eltern benfe, und mit aller Eis telfeit bes menfclichen Bergens bichte und trachte über bas, mas fie felbft munichen, und bie Worfehung allein moglich und wirflich ju mas den im Stande ift. Denn in biefer Bufte bier fuble ich das Ideal der Freundschaft gleich bem Beimweb.

235. An J. Fr. Reichardt.

Ronigsberg ben 23ten Rob. 1777.

Sochfizuehrender herr Kapellmeister, kandsmann und Freund, Wenn es tein Migbrauch Des Vertrauens ift, so erlauben Sie mir es zu widerholen, daß ich bisher in einer sehr aufferordentlichen Gemuthslage gewesen, die ich mir weder zu erklaren noch zu bemeistern im Stande gewesen. Ein treues Gemalbe da pon find meine Briefe gewesen, woburch ich wenigstens so viel erreicht, mir Luft ju machen.

Wider all mein Erwarten wurde ich vorigen Mittwoch am Namenstage meiner altesten Lochter Lischen, — in der Göttersprache heißt sie Elisa — wider all mein Vermuthen, sage ich, und troß mancherlen Zerstrenungen, wurde ich den 19. d. M. von meinem Briefe an den Herrn Seheimen Finanzrath von Morinval ent bunden, der mir seit dem April, wie ein Nierenstein, alle meine Eingeweide wund gemacht, das mir Lust und Muth zu leben darüber verging. Es giebt eine Intensität in unsern Empsindungen, daß selbst die Hopperbeln der Sprache sich bloß wie Schattenbilder zum Körper der Wahrheit verhalten.

Sie werden sich noch erinnern, Höchstamehrender Freund, daß ich den 7. Juni selbst zum Eurator der Blomischen Erben gieng, und mit einer förmlichen Protestation gegen einen öffentlichen Verkauf Abschied nahm, sast mit der Drohung, Käuser und Verkäuser aus dem Tempel zu geiseln, weil mein Hand kein Kaushaus seyn sollte, wie man da in vorzugen Zeiten mit Casse, Zucker, Eitronen, Gewürz ze. geschachert haben soll. — Hätte die Auction nicht vor dem 7. Mai abgemacht werden können, da der Garten noch in ihren Klauen war? Hätte die Familie, die aus lau

ter Gartnern befieht, nicht ben Bettel in ber Stille theilen und unter einander abmachen Sonnen?

Racbem burd bie biefigen Intelligengblate ter bem respectiven Bublico ber terminus auctiomis auf ben 29ten befannt gemacht worben mar, ohne bag ich eine Splbe barum wußte, ere hielt ich auch ein Ginlabungebillet bom Enrator mit ber boflichen Bitte, ein Blatchen in meinem Saufe fur ben Manbatarius einzuraumen. Rach allen möglichen Ueberlegungen p. ot c. fcbien mir bas flugfte und vielleicht bas eine sige ju fenn, mansftille ju fdweigen, und bem Uebel nicht ju wiberfieben. Den Lag por bem termino fatali ericbienen wenigftens vier Dras goner, und ließen es fich ben gangen Tag fauer werden wie ein Bataillon Maulwurfe. Dbne es in meinen Gebanten fo weit ju treiben, wie bie lieben Gebruber Boanerges, munichte ich wenigstens eine Salbe von Schnee, Sagel und Furfchem Better, um fur einen Mann Gottes erfannt ju werden. Die Sonne aber erfchien in Galla, und anfatt eines furchterlichen Auss sufs mar es ein bal paré bon Damen und Chapeaur. Die gange Seperlichfeit mar in eis nem Rachmittage abgemacht; aber ber Granel ber Bermuftung bauerte wohl acht Tage bont vier bis feche Dragonern, Eretht und Dleth? som Gefpann nicht mitgerechnet.

Runmehr ift also erfütt, was geschrieben fleht: + 80, 14.: Es haben ihn zerwühlt die wilden Saue und die wilden Thiere haben ihn verderbt. Ohne sich an den Pflanzen zu begnügen, hat man auch die Selander der fleis men Brücke über den Graben und die Einfassung des kleinen Teiches — kurz alles Möglische kahl und rein abe! gemacht.

Weil es mein ernster Wille gewesen, an dem ungerechten Mammon der Blomischen Erben keinen Theil zu nehmen, so din ich froh und hoffe, daß nunmehr eine eben so große Klust zwischen und befestigt sepn wird, als zwischen dem armen Lazaro und dem reichen Mann in der Holle.

Rach gludlich überstandener Erist habe ich es für meine Pflicht gehalten, dem herrn Gebeimen Finanzrath von Worinval von der gangen Berlegenheit meiner Lage Rechenschaft zu geben, weil auch dieser Unfug der Blomischen Erben als eine Folge davon anzusehen geweisen, und man soweit unmöglich hatte gehen können, wenn man nicht sicher gewesen ware von dem mehr als ruhigen Verhalten meiner hiesigen Vorgesetzen und getreuen Rachbarn.

Penzel's Selma hatte die Dreiftigfeit, mich burch den Secretar der Direction um einen Winfel meines Gartens ansprechen zu laffen, ber das beste Grundfinck meiner Borfahren if, mit bem Anerbieten, mir bafür ein Stud bes: Directions. Gartens abzutreten. Ich habe aber Diefer Jesabel wie ein Naboth Bescheid geben laffen.

Ich war anfänglich Willens, die ganze Correspondenz mit der Wittwe Blom und ihrem
Vater, als Eurator der Erben, zum Beweise
benzulegen. Weil es mir aber weder um Weitläuftigkeiten noch Privat. Vortheile zu thun ist,
nuch directe Wittel mich mehr exponiren als
fördern möchten, und es einem ehrlichen Wann
das größte Wisgeschick ist, sich zu einer Klage
ves siene Obern genöthigt zu sehen, so ist
es für mich Berudigung genus, ex officio jenen Schritt gethan zu haben. Der beste Gebrauch, den der herr Geheime Kinanzrath von
Worinval machen kann, bleibt also zum Depot, dis die Zeit Waaßregeln veranlaßt, und
gute und böse Ubsichten reif werden läßt.

Ich war so vergnügt, mit meiner Arbeit fertig geworden zu seyn, und so überdrussig derfelben, daß ich alles Mögliche that, sie noch denfelben Postag aus dem Gesichte zu entfernen.
Sollten also in der Eilfertigkeit Kehler untergelausen seyn. . . . Rach einer schlastosen Racht
war ich ben der Aufschrift so zerstreut, daß
mir nachher der alberne Zweisel einsiel, Marvillier anstatt de Morinval auf dem Couvert
geschrieben zu haben. Ich habe mich lange

nicht beshalb jufrieben geben tonnen, fam mir aber fanm ein so tolles quid pro quo vor hellen.

Saben Sie alfo Gelegenheit, ein Bort baris ber ju berlieren, fo merben Sie, Dochftaueb vender Areund! obne meine Bitte nicht ermangein, alles jum Beften ju febren. - Benigftens boffe ich, baf Sie im Rothfall im Stane be fenn mochten gut zu fagen, bag nicht Pri bat Intereffe, fonbern Ruckicht auf bobere und allgemeinere Bflichten mich thatig ju machen im Stande find - und ich eber verdie ne und nothig babe aufgemuntert als niebergefclagen gemacht ju werben. Dein gegenwartiger Posten .ift und bleibt bas non plus ultra und Ihnen aller Dant aufgehoben, und mit Gottes gnabiger Sulfe foffen Sie, befter Laubsmann, noch eben fo viel Ehre und Genugthuung von Ihrer Bermittelung baben, als ich mir Rube und Bufriebenbeit auf meine alten Tage von meinem lieblich gefallenen Loos verforeche. Der fummerliche und munderlich mubfelige Unfang ift mir Burge eines grundlichen und gludlichen Fortgange. Doch genng bie non!

Die größte und vielleicht einzige Frende, bie ich biefen Sommer gehabt, ift gewesen, unfern lieben Philosophen Woses Wephiboseth — er wird seinem Freund Jonathan biefen Eckel

namen vergeben, der mir beffer klingt als Phådons seiner — hier in Preußen zu umarmen.
Ich habe ihn alle Tage nolens volens, zur
Beit und zur Unzeit besucht — und ihn bis
zum Thor hinaus begleitet. Dieß ist auch das
aller einzige mal, daß ich auser die Ringmanern von Königsberg in diesem Sommer
zekommen bin.

Daß es Ihnen, Ihrer geliebten Fran Gemahlin und allen ben Ihrigen nach Winnsch ergeben möge, und sich die Zeiten auch in Ansehung Ihres ganzen Glückspstems künftiges Jahr, und je länger je mehr bessern, auftlären und übertreffen mögen, gehört zu ben Bedingungen sine qua non meiner eigenen Zufriedenheit. Ich umarme Sie und bin

Ihr

ewig verpflichtefter Freund und Dienes Johann Georg Damann.

236. In Sophie Mariane Courtan, geb. Zouffaint.

Ronigsberg ben 6ten Dec. 1777.

Gutigfte Freundin, die Erinnerungen aus bem Leben — ich vermuthete, welche über bas Leben — des Gr. Bernstorf find eine Lobsschift, die dem Geschmad und herzen des Werfassers (Sturz, meines guten Freundes in petto) Ehre macht, und seine Schreibart ein

Muster. Mit viel Antheil habe ich die BreLocken gelesen. Der Saupt Berfasser hat einen Stumper zum Gehülfen oder Sammler
gehabt. Ich wünschte, daß Sie das Büchlein
behielten wegen der vielen tressenden, zeitpassenden Gedanken, tiesen Blicke und starken Stellen. Stillings Jugend sieht dem Rausmann so ähnlich, daßich es Ihnen, gütigste Frenndin, empsehlen muß; so cantemtible und infamous es sich auch lesen läßt, hat mich die
heilige Einfalt des guten Jungen warm
und weich gemacht. Möser's kleine Schriften sind noch das einzige Buch, das Ihrer
Ausmerksamkeit von dieser ganzen Messe würdig ist.

## 237. In Berber.

Ronigsberg ben 4ten Abvent 1777.

Biel Glud jum nenen Jahre, liebster Landsmann, Gevatter und Freund! Ich bin noch am Rande bes alten mit einem verwundeten Schienbein, das mich von einem gefährlicheren Falle über einen fleinen Kindertisch geretret, seit dem 12ten d. M. einheimisch, auch die meiste Zeit bettlägerig gewesen. Die Bunde heilt langsam, scheint aber von keinen Folgen ju seve.

Den 19ten Rob. murbe ich wider Bermmthen bon bem Briefe nach Berlin entbunden, mit dem ich den ganzen Sommer schwanger gegam gen war, und ich befand mich so erleichtert, als von einem Nierenstein. Den 4ten d. M. habe ich eine fehr hösliche Antwort von dem Chef unseres Departements erhalten. Was daraus werden wird, weiß der liebe Gott; ich will mich auch darum nicht bekümmern. Wenigs kens habe ich jest ein wenig Nuhe in mir selbst, woran es mir bisher so sehr gefehlt, und ich bin im Stande wieder die Feder zu führen.

Ich babe die Befen diefes fritischen Jahres baju bestimmt, alle Ruckanbe in Briefen abenmachen, und werde vielleicht eine fleine Einlage an Rleufer beplegen, weil ich Lemge Ihnen naber balte. Bor acht Tagen endlich an Lavater gefdrieben nebft Einlage an Raufmann. Diefem ift im Sartung'ichen Catalog Stilling's Jugend jugefdrieben worden; fie Scheint feines Geiftes Rind gn fenn. Bengel Schließt Die Zeitung mit Diefem Jahr und hat mich am iten b. D. jum letten male befucht. Es ift mir lieb, daß er ben Unfang macht fich ju entziehen. Seine Berbindung mit Stockmar's Sanfe und ber Selma, unter welchem Mamen er fie besungen - Materie genug ju Drama und Roman und neuen Borreben, womit ich Diefen Brief nicht entweihen will; fur mich lanter Schule und lebenbige Benerage gur Dem

Run, beffer Berber, wie geht es mit 36 rer Gefundbeit und mit Ihrer Duge und Infriedenheit? Dat auch bie bochke und reinfe Sebensfreude im treuen Arm einer Seelen. Genoffin ihre Ebbe und Kluth? Dan mus ein Ronig und Brediger fenn, um bie Eis telfeit ber Gitelfeiten anfchauend an erfennen. und fic barüber troffen ju fonnen. 3ch babe einige Tage mit biefem Buchlein gugebracht, und mich in das beilige Duntel beffelben eben fo febr vertieft, als verliebt, bag ich nicht bas Bere babe, bie causam occasionalem biefes Gerichts an betruben, und bem neueften Scholiaften an's Berg ju greifen. Es ift icon Strafe ac nug fur ibn, nicht berftanden ju werben, wie mir iebermann verfichert, ben ich gebeten, feis me Auslegung ju lefen.

Unfer fleine August ift doch mohl schon end wöhnt? Es geht mir nahe, daß ich ihn noch mit nichts aus Ihrem Vaterland erfrenen kann. Meine innere und äußere Lage bis jest ift einem unfrnchtbaren Boden gleich, auf dem mein Berz und Sinn schmachtet nach Erquistungszeiten, die ich ungeachtet mancher Ahrbung kann erleben werde; aber auch hieran soll mir nichts gelegen sepn. Ich habe einen

Hang zwin Uebermuth, ben ich lieber gebrückt als genabrt wünsche.

Mein Umgang ift auf Krans, der sich mit feiner Hppochondrie auf den Ocean der Geschichte gewagt, und auf Kreuzseld eingeschränt, mit dem ich Spencer's Fairy Queen als das beste Wintermährchen lese. Gollte das für lieber Griechisch mit meinem Hans Michel vornehmen, dessen Vergen liegt. Roch nichts an seinem rechten Ort, weder in mir noch außer mir. Hine illas lacrymae!

#### Den 22ten Des.

Sie werben bas Chaos meines Gemuths ans meinem gangen Schreiben erseben. Bis auf Feber und Dinte ift mir alles zuwider, und vermehrt meine Unlust, seibst den kleinsten Uebeln abzuhelfen. Also ist in diesem Jahre wohl an feine Autorschaft zu benken, und der wiederholte nisus ist ohne Nachdend gewesen. Ich bin von beiden Seiten eingeschreckt und im Gedränge, Freunden und Feinden Senüge zu thum und meinem noch zwerdentigeren Selbst.

Bergeffen Sie die Fortsetzung Ihrer Urfnie be nicht. Wenn fie nur zu Ende kommt; fie mag aufgenommen werden wie sie wolle. Ich weiß gewiß, daß die Entwicklung des Gauzen Sie rechtfertigen wird.

Im Vico, ben ich aus Florenz erhalten,

velle der Physiokraten. Es scheint aber mehr Philologie enthalten zu senn und hat keine Gemeinschaft mit jenen. Die erste Ausgabe if schon zu Elerici Zeiten ausgekommen, von dem ein Brief voran sieht, ist aber wohl kanm nach dem Geschmack dieses Vaters unserer Kritik gewesen. Die Einleitung ist eine sehr weitschweisige Erklärung des allegorischen Titelkwpfers, worauf die Wetaphysik und eine Bildskule des Hermes die Hanptsiguren, die übrigen aber hieroglyphisch sind.

Und hiemit endige ich die Karte dieses Jahres: Bunt, verdrieslich, langweilig ift es gewesen; die Morgemothe schan, aber nach dem Sprüchwort, gefallen in Koth. Vielleicht besucht mich noch ein Abendroth vorm Untergang, und mein nächster Brief sep ein Schwamm bes gegenwärtigen.

# 238. Un 3. Fr. Reicharbt.

Ronigsberg ben 2. 3an. 1773.

Sochtzuehrender herr Kapellmeifter, hery tich geliebter Landsmann und Freund, Biel Blut jum jungen Sohne und jum neuen Jahr! Das erfte habe ich von Ihrem herrn Bater erfahren unter bem Schall ber Pofannen, wie von Rechts wegen. Bum letten ward ich jufällig veranlaßt, weil mein Borfat war,

es in petto zu behalten, und ich beforge, daß Ihnen mein Briefwechsel pereckelt fenn muß. Bisweilen find aber die Impromtus am besten. Wünsche thun's frenlich nicht; und Gold und Silber hab' ich nicht; auch kein Wenherauch und Mprrhen und Specerenen aus Arabia. Nichts als das troßige und verzagte Ding, das Gott und kein Freund verschmaht.

So ein ruhiges Jahr hab' ich noch nicht erlebt als dieses. Das Omen dieser feperlichen Stille ist mir noch ein Rathsel, dessen Deustung ich von der Zeit — (denn sie versieht die Kunst) erwarte. Seit dem 12. v. M. las borire an einem gestoßenen Schienbein; ich denke aber fünftige Woche in meine Loge zu gehen. Kreuzseld und Krause sind die einzigen Menschen, die ich noch in diesen zwen Tagen gesehen; ersteren zwen, letten einmal.

Penzel habe den ganzen Christmonat nur breymal gesehen; er ist von Kanter ausgezogen, und jedermann ist so neugierig auf die Entwickelung seines Schicksals, wie ich auf seines Characters — seit dem meine Rachbarin (Selema St.) seine prima Donna geworden. Ich besorge aber, daß es Ihnen nicht besser mit Ihrem Clienten gehen wird, als mir mit jennem. Den 27ten b. M. erhielt ich eine formeliche Entscheidung, die alle meine Rlagen und Beschwerden vernichtete, und mir pretentione

ridicules et inconsequentes, (welche man un folden, qui paraissent nullement fondées, ge-milbert hatte) in meinen grauen Bart marf-

Weil ich biefen lauf der Natur zum voraus gesehen, so habe ich mir so viel Zeit geslassen, wie eine junge Frau zu ihren Sechswochen, und war eben so froh von meiner Schwangerschaft am Lage Elise entbunden zu seven. Aber nun möchte ich bennahe mit der Rebecca sagen: Da mir's also gehen sollte. — Meine lette Jahresarbeit ist gewesen, meiner prima Donna und dem Chef des Departements zu antworten, indem ich der ersten für ihre Grausamseit die Hande gefüßt, und dem letzten das gethan, was Apoll dem Horaz au seit nem Ohr.

Ad oculum et unguem Wahrheiten und the gen ju bemonstriren ift meine Sache nicht. Bep mir ift bon Sturmwinden die Rebe, die man sausen hort, ohne selbige anders als an den Wirkungen sehen zu konnen, und die in den Luften herrschen, ohne daß man ihre Gestalt, Anfang und Ende mit den Fingern zeizen kann. Alle die Furien des verstoffenen Jahres sind also nichts als hirngespinste gewesen; anstatt Unrecht gelitten zu haben, hab' ich selbst Unrecht gehabt. "Erbarmt ench mein, erbarmt euch mein, Ihr meine Freunde". — Diob XIX.

Ich habe alles Unrecht von meiner Seite

gestanden, und mich allem mit gangem Bergen unterworfen, ohne der Sauptsache, die nicht mein, sondern ein gemeinschaftliches Interesse betrifft, etwas ju vergeben.

Weber ein ehrlicher noch fluger Mann erniedrigt sich zu Rechtsertigungen, geschweige zu
Delationen. Ich bekummere mich um nichts
und weiß von nichts. Dieß ist die Burg und
das Sans. Sonci meiner socratischen Philosophie. Je weniger ich mir anvertraut weiß, besto
glücklicher. C'est mon goat, ma gloire, mon
repos. Wo es aber auf Rechenschaft ansommt,
ist jeder Strobhalm für mich ein Pfahl vom
Zaun, und der kleinste Bruch wichtig genug
zu einem Revissons. Reces oder querelle d'Allemand.

So viel, liebster Freund und Gonner! ju Ihrer Nachricht, wenn Sie noch einigen Antheil an meinem Schickfal nehmen, und mir im Grunde des herzens wunschen den Triumph einer guten Sache, damit Ihre Arbeit nicht verloren sep, sondern wie die Aloe blube, und noch köstlichere Frucht bringe.

Ich hatte gern langer mit meinem Schreis ben gewartet, mußte aber eilen. Mein Baubern war zugleich ein Werf zur Rachfolge-Stockmar verdient mein ganzes Mitleiden; ich bin der glucklichste Mensch in Vergleich seiner und schaudere dafür, mich an seiner Stelle zu

benfen. Go wenig ein Mann wie er and wahrer Freundschaft fåhig ift, fo hat er bod ben guten Billen gehabt mein Freund gu fenn, und dieß ift meinen Augen ein Charafter indelebilis. Aber mein Rachbar gur Linken ift ein coquin parvenu und von der Race, die nicht Gott nicht Menfchen treu ift, ber nichts wie Chica. ne verfieht, und beffen Chicane nichts als Betife ift, ein Schandfleck fowohl als Beft bes Dienftes, gehnmal mehr ale ber infame Dieb 3..., ber Protégé bes Lumpenhundes Mag. nier. Meine prima bonna (ich menne nicht Pengels Jefabel ) hat von biefem machoire mehr Schande und Rachtheil gu beforgen, als vom étourdi crevé. Wenn ich burch meinen Eifer ben respectum parentelae eines Oubordinirten aus den Augen febe, fo erfulle ich burch biefe Uebertretung bobere Pflichten , die ich hoheren Berbindlichfeiten fouldig bin , und habe feine eigenen Gefinnungen gegen unfere gemeinschaftliche prima bonna ausgeholt, und bestreite einen Chicanent mit feinen eigenen bummen Waffen. - Sub umbra alarum Tuarum und unter einem glaubigen : Fiat voluntas Tua !

Gott fegne Ihr heiliges Rleeblatt, Bater, Mutter und Rind! Melden Sie mir doch das Datum feiner Ankunft und feinen Ramen. Graßen Sie Ihren guten Freund Engel! und biemit hiemit nochmale Gott empfohlen! Ich erfter. be gang ber Ihrige

Johann Georg Damann.

239. An Lavater.

Ronigsberg Dom. 11. p. Epiph. ober am Geburtstage ber preuffe fchen Krone, 1778.

Innigfigeliebter Freund Lavater, Sie beten um Muth, nicht unter ber Laft der Geschäfte zu finten — und mir vergeht aller Muth, unter ber Laft langer Weile. Gleichwohl dient felbige mir zum Schluffel ber beiligen Laune im Predigerbuche; mehr Ahndung als Nachweben.

Es ift ungefähr ein Jahr, daß ich den eingigen Dienst im Lande, den ich mir gewünscht,
und auf eine sehr eindrückliche und recht ausgesuchte Urt, exhalten; aber seitdem bin ich von
dem Genusse meines Glücks mehr als semals
entsernt gewesen. So ging es den Juden,
die Josua zur Auhe brachte, ohne zu wissen,
daß noch eine Auhe vorhanden ist dem
Volke Gottes.

Ich begreife felbst nicht, wie meine Gesundbeit ben der figenden Lebensart, ben dem garten Appetit zu effen und zu trinfen und zu schlafen, bestehen fann Ben aller dieser Ung thatigfeit eines fehr sympathetischen Buschauers 1

thun mir manchen Abend die Anochen so webe, als irgend einem Ihrer olympischen Rämpfer oder unserer eircensischen Alapssechter, daß ich manch mal kaum die Nachtwächter. Stunde abwarten kann, sondern mich mit vollem Salfe in die Bebern werfe mit einem: Owie gut wird sich nach ber Arbeit ruhn! wie wohl wird's thun!

Auch mir ift es bald wie ein Traum, bald ein Geheimnis ober trait de genie, wodurch ich Ihnen, liebster Lavater, so offen bar geworden — und so tief verborgen meinen orgehozus bleibe.

Ihre Benlage ober Denkmal hat mich fidtig gemacht, weil ber Sporn eben so fart als bas Gebiß gewirft; Sporn, Ihre gute Mennung ober Ahndung von mir zu erfüllen; Furcht, als ein Sünder gerichtet zu werden, gesetzt auch, daß die Wahrheit Sotzes badurch herrlicher wurde zu seinem Preise.

Mir Ignoranten ift, nachst dem Predign des alten Bundes, der weiseste Schrift steller und dun kelste Prophet, der Executor des neuen Testaments, Pontins Pilatus. Ihm war vox populi vox Dei, ohne sich an die Träume seiner Gemahlin zu kehren. Sein güldenes: Quod scripsi, scripsi ist das Mysterium magnum meiner epigrammatischen Autorschaft: was ich geschrieden habe, das deckt zu; was ich noch schreiben soll, regiere du!

Muf unfern lieben Mofes Mepbibofeth an fommen, fo ift fein Befuch die einzige Freude Diefes letten Sommers fur mich gewesen. 3ch hatte mir ein Gefet gemacht, ihn alle Lage ju befuchen, und habe mehr ale eine fufe Stunde mit ihm jugebracht; auch feine philofophischen Schriften bin ich mabrent feines hierfenns burchgegangen, und mit erneuertem Bergnugen Ihren beiberfeitigen platonifchen Briefmechfel. Es war meiner Rengierde baran gelegen, feine Denfungsart gegen Sie auszubolen. Er lobte mir fehr, baß Sie fic nm ibn burd Ihre Bermittlung fur feine Bruberfcaft in Ihrer heimat verdient gemacht hate ten, permutbete aber, bag ein leichtfinniger Einfall, womit er ein gewißes Gerucht beantwortet hatte, und ber Ihnen vielleicht wieber binterbracht worden, Sie faltfinnig gemacht baben mochte.

Da Ihnen meine Bestrasungen nicht unangenehm sind, liebster kavater, so hat der Erfolg gezeigt, daß ein Mann, der Mosen und, die Propheten hatte, Ihrem Bonnet überlegen seyn mußtes und es war daher ziemlichabzusehen, daß Sie aus dem ganzen Sandel. nicht so rein abkommen konnten, als. Ihr Widersacher-

Aber hievon ift nicht die Rede mehr; fon-, bern nur davon, daß diefer Mann wirklich ein

Salz und Licht unter feinem Geschlecht ift, und all fein Berdienft und Burdigfeit verloren haben murbe, wenn er unfer einer geworden ware wie Abam.

Ihr Durft ift heute abermals mein Fruhftud gewesen. Erfahrungen, wie Einsichten, sind neue Prufungen, geben zu nenen Bweifeln Anlas. Unsere Paffibilität fieht immer im Berhältnis mit unserer Activ bilität nach der neuesten Theorie über den Menschen — Epasu ap in ipas, hebr. V. 4. gehört zur Rachfolge, die Rinder von Bastarden unterscheidet. Wenn dem Satan daran gelegen ift, unsern Glauben zu sichten, wie den Weizen, so ist es unseres hohenpriesters Sache, für uns zu bitten, und durch unsere Boulendung die Bruder zu stärfen.

Der Unglaub' ift nur nicht gufrieben, Der Eigenwill' fieht fauer aus, Gott halte, wie er wolle, haus -

"Bis jur Lafterung, Bedurfniß — Etwas, bas alle 3meifel welten aufwiegt."

If bein Brod mit Freuden, trink beinen Wein mit gutem Muth, benn bein Werk gefüllt Gott. Brauche bes Lebens mit beinem Weibe, das du lieb haft, so lange du das eitle Leben haft, bas dir Gott unter ber Sonne gegeben hat, so lange bein eitel Leben mahrt.

Alle Ihre Zweifelwelten find eben fo

vergängliche Phanomene, wie unser Spstem von Himmel und Erde, alle leidige Copir. und Rechenungs. Maschinen mit eingeschlossen. Sein: Wort währt. Sie haben Recht, liebster Lavater, es für ein festes, prophetisches. Wort zu bekennen, und thun wohl daran, auf dieses scheinende Licht in der Dunkelheit zu acheten, bis der Tag andreche. Eher ist an keine Sewisheit oder Autopsie zu denken; und Geswisheit hebt den Glauben, wie Geset Gnader auf.

Sie wissen, was die Erfahrung, nach ber Sie schmachten, hindert. Haben Sie das herz oder Vertrauen, mir mitzutheilen, was. Sie wissen. Geset, daß diese hinderenisse wirfliche Verge wären, so halte ich diese Berge für den rechten Ort des wunderthätigen Glaubens, ben jeder an sich selbst zu erfahren im Stande ist. Denn das himmelereich, gleich Ihrem innern Menschen, verabscheut alles, was Aufsehen macht, was nicht hilft; ist nichts als Geist und Wahre heit

Was Moses am brennenden Busche sah,. der brannte ohne zu verbrennen, das ift für uns das Judenthum und Christenthum, und der Stifter beider ift nicht ein Gott der Lodten, sondern der Lebendigen.

Wenn Sie in Ihrem Glauben gegrun.

bet worben, warum follte es Ihnen leib thm, gerebet ober gefchrieben ju haben? Wird bie Welt mich gleich vernichten, will mich auch felbst Zion richten, — fingen alle unfere Glaubensbrüder.

Ihnen bon Grund meiner Seele ju fagen, ift mein ganges Chriffenthum, (ich mag ju ben fetten ober magern Ruben Bharaons geboren) ein Gefdmad an Beiden, und an ben Elementen des Baffers, bes Brods, des Beine. Dier ift Rulle fur hunger und Durft - eine Rulle, Die nicht bloß, wie bas Gefet, einen Schatten ber jufunftigen Guter bat, fonbern aurge rar sinda rur neuguarur, in fo fern felbige, burch einen Spiegel im Rathfel bargeftelt, gegenwartig und anschaulich gemacht werden fonnen; benn bas riane liegt jenfeits. Unfere Ein. und Ausfichten bier find Rrag. mente, Trummer, Stud . und Blickwerf rere de necommo nece necemmo, rore de insymboquas אים שמינים ואו בשל מוצי בשל באים.

Sehen Sie meine Luftftreiche, die ich thue, für ein Selbstgesprach an. Ungeachtet ich aus Daß und Liebe zusammengesett bin, find doch Breunde und Feinde in meinen Augen nichts als ein Auchen; denn fein Wensch fennt wesder die Liebe noch den Daß irgend eines, den er vor sich hat.

Bergeihen Sie es mir, liebfter lavater,

wenn es mir vorkommt, daß Sie Ihren Freunden sowohl als Feinden zu viel Ehre erweisen, ward vadurch gegen fich selbst ungerecht werden. Selbsterkenntniß und Selbstliebe ist das wahre Was unserer Wenschenkenntniß und Wenschenliebe. Aber Gott ist größer denn unser Derz, und erkennt alle Dinge, auch die Gedanken, die sich unser einander verklagen oder entschulzdigen.

Was Sie in Tauben. Einfalt gethan, fen immer Schlangenlift für ihren Samen — wir find Gott ein guter Geruch Christi; ein Geruch bes Lobes zum Tobe, und ein Geruch des Lebens zum Leben. Er ist nicht ung er echt, daß er vergeffe unseres Werts und Arbeit der Liebe für seinen Ramen, und den Dienst der Heiligen. Dieser sichere und feste Anker unserer Seele geht hinein in das Inwendige des Vorshangs.

Ihr Winf bom Inhalte bes Fingerzeis ges ift genug für mich, um alles anzuwenden, daß ich ein Exemplar auftreibe. Bücherglück hat mir felten gefehlt.

Meinem Gevatter herder habe ich, unter vielen, auch die Empfehlung Ihrer ersten Anstorschaft zu verdanken. Die beiden ersten Theis le Ihrer Aus fichten las ich gleich ben der ersten Erscheinung. Die neueste Ausgabe und der dritte Theil ift mir nie meines Wiffens vor Ans

gen gefammen, und ich warte gern bas Enbe bes Berfs, ab, weil ich gern bas Gange über. feben mag. Go, ein großer Bucherwurm ich auch bin, fo bangt boch meine Lefefucht von Umftanden ab , und feit langer Beit genieße ich einen Odriftfeller bloß, fo lange ich bas Bud in der band habe. Sobald ich es zumache, Ciest alles in meiner Seele gufammen, als wenn mein Gedachtniß lofchpapier mare. Ungegettt ich von Jugend auf nicht babe Worter behalten fonnen, fo habe ich mich boch ziemlich fpåt auf tobte Oprachen gelegt, und ließ mich binten, ben Jordan mit meinem Munde ausgw icobefen. Gin Collectaneen . Mann bin ich and nicht. 3d liebe mir die Titel von Budern, Die ich gelesen habe, ober noch zu lefen wur fce, aufwichreiben, und mehrentheils auf ver lornen Blattern. Bas Montagne als ein vir beatae memoriae von sich selbst fagt, ist in meinen Augen fein Biderfpruch, fondern ben nabe mein eigener Sall. Ihre Bolfelieder babe ich auch gelefen, auch manche Ihrer ver mifchten Auffate. 36r Birtenbrief an Freunde, nebft Pfenningers Apologie bat mir innig gefallen, und erfterer gang. Bon Ihren Predigten noch feine Golbe, fo luftern ich felbst durch die Recensionen Ihrer Wider facher barnach geworden bin. 3ch marte bloß auf bas Ende über meinen Leib Propheten

Jonas. Weder Ihr Drama noch die Parodie beffelben habe ich zu feben bekommen tonnen, ungeachtet ich jedermann seit einem Vierteljahre und länger barum gegeilt habe.

Wenn Sie mich also, liebster kavarer, mic einer Auforgabe erfreuen wollen, so sen es nichts Großes, nichts Edles, nichts Gesuchtes, nichts. Roßbares, damit Sie weder meine Eisersucht als Schriftsteller, noch weine Unvermögenheit, erfenntlich zu senn, oder, deutscher zu reden, meinen Bettlerstohz beunruhigen. Ich freue mich auf den letten Theil Ihrer Physiognomist. Ieder Band ist ein Fest für mich gewesen, und der 14te Julius 1776 einer der merkwürdigsten meines Lebens, weil ich mich den Lag vorher für einen verlornen Menschen hielt, der keines gesunden Begriffes mehr sabig wäre — ein Wurm und kein Wensch.

Stilling's Jugend habe ich jum zweitenmale gelesen, mit mehr Ruhrung als das erste mal; ich sehe aber, daß es wenigen schweckt;
zum Glück sind diese wenigen meine Allerliebsten hier; für mich ist er ein Ecce homo! Die Welt mag sich ärgern und bersten und plagen! Ben aller Ihrer Angst senen Sie ged troß, liebsier Lavater! Wie der ehrliche Mohr' Ebedmelech unter den alten Lumpen wühlte, hätte, ich meine Hausbibel zerreißen mögen, Sott, ber einen Backenzahn in jenem Stillkinnbacken spaltete, daß Baffer herausging für ben Durft feines Berlobten, wird alle unsere Bedurfniffe (Genes. XXI. 19.) und Lufternheit (2. Sam. XXIII. 15.) ftillen.

Grußen Sie Ihre liebe, wurdige Frau und Kinder. Mehr Diat in der Arbeit, mehr Umgang mit Fressern und Weinsaufern — und noch ein Auß auf Mund und Stirn von Ihrem Freund und Bruder

3. 6. Samann,

Ein für allemal feine Gefete für unferen Briefwechfel - Jeber nach feines Bergens Luft, und a la fortune du pot.

#### Bop Berber,

Weimar ben 1. April 1778.

Enblich, liebster Freund und Sevatter, komme ich bazu, Ihnen zu melben, baß meine Frau ben raten Febr. mit einem britten Jungen gesund, bald, glücklich und sahre Schmerzen, mein Haus erfreut und unsert Familie vermehrt hat. Der Junge ist mir ähnlich und größer, als die zwey andern; ein wahrer Riese an Ste kalt, Kraft und Willen; Wilhelm Ludwig Ernst genannt. Ich weiß, lieber G., Sie schließen auch biesen britten in Ihre Liebe und in Ihr häusliches. Gebet ein, und wünschen, daß es ihm und uns wohlgehen möge auf

Erben. Wir thuns fur Sie und bie Ihren auch oft und reblich befaleichen.

Berzeihen Sie, bas ich Ihnen eine so frohe Rache richt so spat melbe. Ich flog in ben ersten Augenblicken, Stunden und Tagen so oft zu Ihnen; aber eingeklemmt in bas einsame Wirrwarr und geistliche Sisphus. handwert, in dem ich hier lebe, ermattet man an Allem und nimmt zuleht an sich selbst nicht mehr Theil. Ich habe ben Winter einsamer gelebt, als je in meinem Leben... Doch genug bessen; Rlaglieder zu schreiben, ist noch zu früh.

Wie stehts mit Ihnen, lieber Freund, und ben Ihs ren? Daben Sie sich eingerichtet ober so eingeschustert in Ihrem königlichen Palast? Sobalb ich Abends mit meis nem verbundenen Haus. Bater. Kopf nach Ihren Fagon umhergehe, sind Sie vor mir mit Ihren Aleinen. Die meinen sind wohl, und beide sonderbare Jungen, jeder auf seine Weise, die der Wutter sehr zu schaffen machen, die es aber als treve Eva trägt.

Ich habe biefen Winter eine neue Ausgabe unferes alten Gesanghuches corrigirt, b. i. Drud: und Schreibs sehler geandert, und eine Borrebe vorsehen muffen wie gewöhnlich. Dieß und die Bußzettel, zwey in einem Jahre, sind bisher in looo meine einzige Autorschaft gewesen. Jest liegt ein Reseript zum Entwurf eines Schuls lehrer. Seminarii schon ein Bierteljahr in meinem Folio-Collender, aber noch res intaata, bis ich mich ermanne, in

bas Reft alten Schwalbenflichwerts wiber Billen zu greifen. Auswartig tam mir bas alte Juden ein, in Munden ben ber Atabemie ber Wiffenfchaften über bie Rragegu wetteifern : Bas nugten bie Dichter ehemals? mas nuben fie jest? 3ch habe mit bem Motto Ihres Borag: Utcunque defecere mores, ben einhelligen, obwohl vielleicht unschwer zu erringenben Preis bavon getragen. In Binkelmann babe ich noch nicht benken tonnen; bas für wird Ihnen aber bie Offermeffe ein Paar Gerichte alten aufgewarmten Robls barbringen; bie Gefchichte ber Berichte tommt fobann hinterher, bamit coquus dapiforo nicht fcabe. Sonft habe ich auch bie Luft gehabt, mir ben prachtigen Cober von fogenannten Minnefingern , ben Wiebeburg befchrieben bat, aus Jena tommen gu laffen , und guweilen bineingufeben. 3ch bin jest benm britten Ditter, habe aber noch fein Minnelieb gefunden ; fonbern es find moralifche ober hiftorifche, meiftens fatorifde und Religions : Gebichte, vermuthlich fur einen Pringen aus biefem Saufe (weil in Bartburg bie Afas bemie mar ) gur Ergiebung gufammengetragen : baber bas Minnemefen ausgelaffen. Meine hiefige Lage verbietets mir, agna in ben Beift und bie Sprache ber Beiten eins gubringen; fonft verfprache ich mir bavon vieles. habe ich im Unfange bes Binters aus Roth mich um etwas Spanifches bewerben muffen, und einige Stunben mit Bertuch gelefen. Runftigen Commer bente ich mit Jagemann an Dante zu geben. Konnte ich mit

meinem Jungen einmal, ober ihm vor, zeichnen lernen, fo ware mirs eine Wohlthat auf meine alten Lage, und ein neuer Genuß bes Lebens. Die englischen Stunben, bie ich vorigen Winter gab, find biefen Winter wegegefallen.

und nun, liebster Freund, mas macht Ihre Brude ohne Lehne? Mich durstet so fehr, wieder einen gedrucksten Bogen von Ihnen zu sehen, daß ich darnach wans dern mochte. Unterlassen Sie doch nicht ganz und gar, die Geschichte Ihres Geistes und Lebens zu continuiren, wenn Ihre Schriftselleren auch anderes nichts ware. Biel Gruß an alle die Ihren und Kreuzselb. Er hat in seinem Sebicht eine Schrift von Ihnen, die Begebens heiten des Prof. Ana, angeführt, die ich nicht tenns. Bergessen Sie doch nicht, mich damit zu versorgen.

### 240. In Berber.

Sonigsberg ben 13. Jul. 1778.

Endlich, bester, liebster Gevatter, Lands, mann und Freund, muß ich schreiben, um die Einlage zu befördern, auf die ich lange genug und mit Unruhe gewartet. Die Grunde barbon werden Sie leider darin lesen, und follte ich die Grunde meines eigensinnigen, lieblosen, verzweiselten Stillschweigens noch dazu auskramen, so ware freylich reicher Stoff—aber nichts zur Sache.

Partfnochilhat mich mit Radrichten innb

Denfmalen erfreut, ift febr freundidaftiid au gen mich gemefen, ben 24ten Juni bon bier ale gereist, und bat vieles auf feiner Deimfabrt aushalten muffen. Sein Schicffal ift rubrend, wie feine Gelaffenheit und Ergebung. ber wenigen hoffnung, ibn wieder ju feben, baben wir Entwurfe ju Reifen gemacht, de ren Idee Sie leicht errathen fonnen. Begen meines Pathchens hat er mir Unrube gurud. gelaffen, die ich wunichte, eben fo gludlich curirt ju feben, als es meine fomachtende Um gebuld murbe ben toten April, ba ich Ihren letten Brief erhielt, woranf ich meinen Gluck wunfc jum Bilhelm Ludwig Ernft noch nicht abgeftattet babe. 3m Geifte ift es frenlich ge fcheben; aber baß es weber Reber noch Dunb thun fonnen, ift bloß eine gangliche Unvermo genheit ju reben und ju foreiben.

Ungeachtet aller meiner Talente im Effen, Trinfen, Schlafen, wird mir mein Leben zu Laft, und ich bin gepreßt wie in einer Retter. Ich muß von 7 des Morgens bis 6 des Abends auf meinem Posten Schildwache halten, ohne Arbeit, als ein leidiges Lesen, wodurch ich mich zu betanben suche.

Bum Beschluß des vorigen Jahres erbielt ich eine Entscheidung ber Gen. Abminiftration, die mir alles absprach. Meine lette Arbeit war ein sehr politisches Danksagungs schreiben für diese gnadige Resolution, die wider ihren Dank und Willen alle meine Abssichen erfülte. Daß die Wendung einigen Eindruck gemacht, war an dem Renjahrs-Compliment abzumerken, das mir unser Chef förmlich abstattete. Folglich eben so viel ant Gegenwärtigen verloren, als für die Zukunst gewonnen; nur immer Schade für uns sinnliche Menschen, daß diese so dunkel und jennes so hell ist.

36 bin mit meinen biefigen Borgefetten auf guten guß; aber im Diftrauen ju leben ift nicht fur mein Gemuth; und fein Umgana, ber mein Berg fullt. Ein noch argerer Benius als mein eigener ichwebt über meine biefigen Rrennde. B. Defertirt bon bier mie ein Betruger und Odelm ben abten Mara: Rreufeld, ber mich faft taglich befucht, bat af fein Rener, bas er als Schul College ju baben fcbien, als Profeffor berloren; Rraus algebrais firt fich jum improrqueespha. Un manniafale tigen Besuchen fehlt es nicht; aber nichts bomogenes. Das Gemuth voller niedriger, friedender, irdifder Rahrungs. Sorgen. Ein man. beind Cobten Gerippe an einem armen Bruber vor Augen. Dren, Gott Lob, gefunde Rinder um mich herum, die ich weder felbft ju erziehen im Stande bin, noch etwas an ibre Erziebung wenden fann.

Dentmalen erfreut, ift febr freundschaftlich qu gen mich gemefen, ben 24ten Juni bon bier ab gereist, und bat vieles auf feiner Deimfahrt aushalten muffen. Sein Schicfal ift rubrent, wie feine Belaffenheit und Ergebnug. Ber ber wenigen Soffnung, ibn wieder gu feben, baben wir Entwurfe ju Reifen gemacht, beren Ibee Die leicht errathen fonnen. Begen meines Bathchens hat er mir Unrube gurud. gelaffen, die ich wunichte, eben fo glucklich cue tirt ju feben, als es meine fomachtende Umgebuld murbe ben toten April, ba ich Ihren letten Brief erhielt, woranf ich meinen Glude wunfc jum Wilhelm Ludwig Ernft noch nicht abgestattet habe. Im Geifte ift es frenlich gefchehen; aber baß es weber geber noch Dana thun fonnen, ift blog eine gangliche Under was genheit ju reben und ju fdreiben.

Ungeachtet aller meiner Talente im Effex Trinfen, Schlafen, wird mir mein Lebem 3m Laft, und ich bin geprest wie in einer Retter. Ich muß von 7 des Morgens bis 6 de Abends auf meinem Poften Schildwache halter ohne Arbeit, als ein leidiges Lefen, wodurtd mich zu betänben suche.

Jum Beschluß des vorigen Jahres e hielt ich eine Entscheidung der Gen. Abaniftration, die mir alles absprach. Meine 1eg Arbeit war ein sehr politisches Dantsammi

schreiben für diese gnabige Resolution, die wider ihren Dank und Willen alle meine Abssichen erfüllte. Daß die Wendung einigent Eindruck gemacht, war an dem Renjahrs-Compliment abzumerken, das mir unser Ehef formlich abstattete. Folglich eben so viel ant Gegenwärtigen verloren, als für die Zukunft gewonnen; nur immer Schade für uns sinn-liche Menschen, daß diese so dunkel und jenes so hell ist.

36 bin mit meinen hiefigen Borgefetten auf guten Suß; aber im Diftranen ju leben fft nicht fur mein Gemuth; und fein Umgang, ber mein berg fullt. Ein noch argerer Genius als mein eigener fcmebt über meine urbiefigen Freunde. P. defertirt bon bier wie ein Betruger und Schelm ben abten Dara; Rrenifeld, ber mich faßt taglich befucht, bat aff fein gener, bas er als Schul College ju haben idien, als Brofeffor verloren; Kraus algebrais irt fic jum japroripagunia. An mannigfale igen Befuchen fehlt es nicht; aber nichts bonogenes. Das Gemuth voller niedriger, friebender, irdischer Rahrungs. Sorgen. Ein wan. eind Lodten Gerippe an einem armen Bruer vor Augen. Dren, Gott Lob, gefunde inder um mich berum, Die ich weder felbft erziehen im Stande bin, noch etwas an ite Erziehung wenden fann.

Ben allen biefen Rleinigkeiten meiner öffentlichen und hanslichen Lage zappelt mein armer Geift wie eine Fliege im Spinngewebe,
und kann zu keinem Staudpunct kommen;
fühle mich eben fo schwach, Anderen, als mir zu rathen, zu genießen und genoffen zu werben.

Shre und Lavater's Arbeitfamfeit ift ein Bunder in meinen Augen; aber ich banke Gott in meinen Windeln und Banden bafur-

Ich bin Raufmann feit seiner hochzeit eine Antwort schuldig, und überhaupt Freunden und Feinden. Bu ersteren habe ich das Butrauen, daß sie fein Arges davon denken werden; gegen Leute, die mir gleichgultig sind, kann ich mit eher einen Zwang anthun.

Wenn es Ihnen möglich ift, so erfreuen Sie mich bald mit ein Paar Zeilen, ohne fic meinetwegen zu bennruhigen. Ich hoffe, daß alles zu meinem Besten gedeihen wird. Ich umarme Sie mit aller Jubrunft alter Freundschaft.

241. An G. M. Courtan, geb. Louffaint. Ronigsberg ben 20. Rov. 1778,

Sichfizuehrende Freundin und Gebatterin, Diezu find Sie gestern mundlich und schrifte fich bestätigt worden, und hr. Pfarrer Stephani hat mir versprochen, morgen um 3 Uhr

in meinem hause die Taushandlung zu verrichten. Da der gute Bille die beste That ist, und meine fleine Mariane Sophie schon vor ihrer Geburt den Gottespfennig mutterlicher Vorsorge empfangen, so sind und bleiben Sie von Mechts wegen ihre erste Wohlthaterin, im Fall auch Ihre Gesundheitsumstände Sie verhindern follten, persönlich zu erscheinen.

Ungeachtet ich in der Theorie aller handlischen Uebel, die ben einer natürlichen und burgerlichen Sehe unvermeidlich find, ein Freymauser bin, so find doch bloß Bewegungsgründe, aber niemals Thaten, meine Geheimen iffe und die einzige Apologie meiner Ausenahme vom Bandel våterlicher Beise.

Der Mutter fehlt es an Schlaf, Rraften, biefem und jenem; bas Rind ift auf Nahrung erpicht, und befümmert sich weiter um die Welt nicht, als daß es felbige zuweilen mit ein Paar großen Augen ansieht; recht wie der Bater, der Ihnen die Hande füßt, und einen guten Morgen wünscht.

## 243. Un perber.

Ronigsberg ben 25. Dov. 1778.

Derzlich geliebtefter Gevatter, kandsmann und Freund, ben 21ten v. M. bin ich mit Ihrem Briefe und bem Siegel beffelben erfreut worden. Ungeachtet ich noch nicht barquf 34 antworten im Stande bin, habe ich boch mit Schmerzen auf die Einlage gewartet, um felbige wenigstens befördern zu können. Es freut mich herzlich, daß in Ihrem ganzen hause alles wohl sieht, und ich muß Ihnen bekennen, daß die Grille von dem Einsusse meines Unsterns die auf mein flein Pathchen mir wirklich im Sinn geschwebt. Was kann man sich nicht alles zu Gemuth ziehen, wenn man einmal auf dem Wege ist sich zu grämen!

Mein armer unglücklicher Bruder ift den 25ten August gestorben, und den 27ten Morgens auf dem nachsten, Reuroßgartischen Kirchbofe begraben worden. Weil ich acht Tage an einem Fluß unpäßlich gewesen war, so begleitete ich die Leiche in einer Rutsche mit Prof. Kreuzseld und meinen beiden altesten Kindern. Ich hatte ihm ein Denkmal zugedacht unter dem Titel: Apologie eines Eretinen, in einigen vertraulichen Briefen. Meine Autorschaft ist aber jest auf ideale Titel eingeschränkt und weiter komme ich nicht.

Gott Lob, die siebente Stelle meiner fleinen haushaltung ift heute vor acht Tagen durch
eine fleine Tochter wieder ersest worden, die
den 21ten, am Tage Marid Opferung, den Namen Mariane Sophie erhalten hat, und in meinem Hause getauft worden ift, woben ich wie gewöhnlich selbst Tauszenge gewesen, nebst Madame Courtan, hartfnoch's Schwägerin, die sich schon vor ihrer Geburt um das kleine Mundel mit mutterlicher Vorsorge verdient gemacht hat. Reines von meinen Kindern ist so reif gewesen wie dieses; es war da noch ehe die hebamme kam. Die Mutter, die seit zweh-Jahren sast keine gesunde Stunde gehabt, befand sich am Taustage so gut, daß sie bis an den Abend auf war-

1

.

2

Ċ

...

Ċ

Ľ

1

**3**.

12

ù

Ż.

Ihr fend also ein Erbe bon 10,000 fl., alter Gebatter, werben Sie fagen, und, mas noch mehr, ein Bater von vier Rindern; Bf. 328. Bas fehlt ench noch, um vergnügt und aufrieben gu fenn? hier liegt eben ber Rno. ten meines Berdruffes, ben ich mir nicht auf. Buldfen im Stande bin. Ungeachtet ich mig feiner vorfetlichen Schuld bewußt bin, bleibt, es bennoch mahr, bag ich feit ben gwolf Sabren meiner Wirthschaft niemals fo fummerlich. gelebt habe, und fo tief verschuldet gewesen. bin, als heuer, ohne einen andern Ausweg gut. wiffen, ale bem Saden ber Borfebung blind. lings ju folgen . . . Doch genug von meinen . bauslichen Rleinigfeiten, welche wie ber Sand . bes Meeres ben Stol; ber Bellen bammen.

Penzel hat mir Nachricht gegeben in einent bicen Briefe, ben ich ben 3ten Sept. erhal, ten. Er lebt jest ben Cracau als hofmeister ; ben einer jungen hauptmannswittme, bie et pu feinem großen Erftaunen über bem Sigwart angetroffen. Ein artiger Anfang zu einem neuen Roman. Aus feiner Auction habe ich seinen ganzen Borrath an Briefsammlungen erstanden. Ich hatte die Reugierde, diese zu lesen, und bekam einen solchen Geschmack daran, daß ich vom September an nichts als Briefe aufgesucht, aber mich auch bepnache satt baran gelesen.

Def Berfaffer ber Che hat fich mit gant neuen Lebenslaufen . bervorgethan. glaube, baß Sie auch Gefcmad baran gefun. ben baben. Mendelbfobn bat meine Rengierbe noch mehr gereitt burch bie Berficherung. daß biefe Producte aus Preuffen famen, mas er bon dem Berleger miffen fann. 3ch babe immer ben gewesenen Rriegsrath Sheffner im Berbacht gehabt, weil bie Bermuthung bier auf Criminalrath Sippel fiel, erfteter Duge ubrig, und diefer Gefcafte bat und Gefell-Schaften liebt. Ich bin jest auf Spuren gefommen, die gang fur den letteren reden, ben ich gleichwohl genau ju fennen geglaubt habe, und ber mich burch feine feverliche und treubergige Berficherung des Gegentheils geafft an baben icheint. Aller Babricbeinlichfeit nach ftedt bas Geheimniß zwischen beiden, und es iff mir gar ju viel baran gelegen, bavon Gewißheit ju haben, weil fie mir den Streich nicht

-umsonft gespiekt haben soffen. Ungeachtet Sips pel gewohnt ist, mit feiner Autorschaft sehr gescheimnisvoll zu thun, so hat er mir doch seint Jestes Stud vertraut, eine Freymaurer Rebe auf unseres sel. Lindners Tod, aus der man gar keinen Schluß auf die Lebensläuse und den Bersuch über die Ehe machen kann, den schlechterdings ein Schemann wie Schessner gesschrieben haben muß, und kein Junggesell noch Hagestolz.

ŗ

77

7

ř.

Ľ

11

į.

ć

Reimarus vom Zweck Jefu und hahn's Wenes Testament find fast die einzigen Bucher, welche ich mir von der vorigen Wesse gefaust. Ich habe den ersten im Fluge gelesen, wie ich gegenwärtig bennahe mit allem thun muß Daß es mir an Sympathie für die gegenwärtige Erists in der Theologie nicht fehlt, bester Gevatter, können Sie sich leicht vorstellen; ich muß aber noch hinter dem Berge halten, und will den Parthenen nicht gern ins Wort fallen. Auch Ernst und Falf sind Wasser für meine Mühle. Kraus ist jüngst durch mein Vorwort initiirk worden; ich freue mich aber, es nicht zu seyn.

Eben jest erhalte ich bie bren erften Stude von Leffing's Schwächen. — Was aus ber Sahrung heransfommen wird?

Bum Schlusse bes Jahres, hoffe ich noch bie Materie ber Geheimnisse bes heibenthums vorzunehmen, worüber ich hippel mein Worf

bas Reft alten Schwalbenflichwerts wiber Billen zu areis fen. Auswartig tam mir bas alte Juden ein, in Munden ben ber Atabemie ber Biffenfchaften über bie Rragegu wetteifern : Bas nugten bie Dichter ehemals? was nugen fie jest? 3ch habe mit bem Motto Ihres Borag: Utcunque defecere mores, ben einhelligen, obwohl vielleicht unschwer zu erringenben Preis bavon getragen. In Binkelmann habe ich noch nicht benten tonnen; bas für wirb Ihnen aber bie Oftermeffe ein Paar Gerichte alten aufgewarmten Robls barbringen; bie Befchichte bet Gerichte kommt fobann binterber, bamit coquus dapiforo nicht ichabe. Sonft habe ich auch bie Luft gehabt, mir ben prachtigen Cober von fogenannten Minnefingern , ben Biebeburg befchrieben bat, aus Jena tommen gu laffen, und guweilen bineingufeben. 3ch bin jest benm britten Dithter, habe aber noch fein Minnelieb gefunben ; fonbern es find moralifche ober hiftorifche, meiftens fatorifde und Religions : Webichte, vermuthlich fur einen Prinzen aus biefem Saufe (weil in Bartburg bie Afas bemie mar ) gur Erziehung gufammengetragen : baber bas Minnewesen ausgelaffen. Meine hiefige Lage verbietets mir, gang in ben Beift und bie Sprache ber Beiten eingubringen; fonft verfprache ich mir bavon vieles. habe ich im Anfange bes Binters aus Roth mich um etwas Spanifches bewerben muffen, und einige Stunben mit Bertuch gelefen. Runftigen Commer bente ich mit Jagemann an Dante zu gehen. Konnte ich mit meinem Jungen einmal, ober ihm vot, zeichnen lernen, fo ware mirs eine Wohlthat auf meine alten Lage, und ein neuer Genuß bes Lebens. Die englischen Stunben, bie ich vorigen Winter gab, sind diesen Winter wegegefallen.

und nun, liebster Freund, was macht Ihre Brude ohne Lehne? Mich durstet so sehr, wieder einen gedrucksten Bogen von Ihnen zu sehen, daß ich darnach wansbern möchte. Unterlassen Sie doch nicht ganz und gar, die Geschichte Ihres Geistes und Lebens zu continuiren, wenn Ihre Schriftselleren auch anderes nichts ware. Wiel Gruß an alle die Ihren und Kreuzseld. Er hat in seinem Sedicht eine Schrift von Ihnen, die Begebens heiten des Prof. Ana, angeführt, die ich nicht kenne, Bergessen Sie boch nicht, mich damit zu rersargen.

## 240. In berber.

Sonigsberg ben 13. Jul. 1778.

Enblich, bester, liebster Gevatter, Lands, mann und Freund, muß ich schreiben, um die Einlage zu befördern, auf die ich lange genug und mit Unruhe gewartet. Die Grunde bas von werden Sie leider darin lesen, und sollte ich die Grunde meines eigensinnigen, lieblossen, verzweifelten Stillschweigens noch dazu auskramen, so ware frenlich reicher Stoff—aber nichts zur Sache.

Partinodilhat mich mit Radricten und

Salz und licht unter feinem Gefchlecht ift, und all fein Berdienst und Burdigkeit verloren haben murbe, wenn er unfer einer geworden mare wie Abam.

Ihr Durft ift heute abermals mein Frühftud gewesen. Erfahrungen, wie Einsichten, sind neue Prufungen, geben zu neum Bweifeln Unlaß. Unsere Passibilität sieht immer im Verhältniß mit unserer Activ bilität nach der neuesten Theorie über den Menschen — Epus ap ar spunge, hebr. V.4. gehört zur Nachfolge, die Kinder von Bastan den unterscheidet. Wenn dem Satan daran gelegen ift, unsern Glauben zu sichten, wie der Weizen, so ist es unseres Hohenpriesters Suche, für uns zu bitten, und durch unsere Bulendung die Brüder zu färken.

Der Unglaub' ift nur nicht gufrieben, Der Eigenwill' fieht fauer aus, Gott halte, wie er wolle, haus -

"Bis jur gafterung, Bedurfniß — Etwas, bal alle 3mei fel welten aufwiegt."

Is dein Brod mit Freuden, trink deinen Wein mit gutem Muth, denn dein Werk gerfült Gott. Brauche des Lebens mit deinem Weibe, das du lieb hast, so lange du das eitle Leben hast, das dir Gott unter der Sonne gegeben hat, so lange dein eitel Leben währt.

· Alle Thre Zweifelwelten find eben fe

bergängliche Phanomene, wie unfer Spftem von himmel und Erbe, alle leibige Copir. und Rechenungs. Maschinen mit eingeschlossen. Sein: Wort währt. Sie haben Recht, liebster Labater, es für ein festes, prophetisches Wort zu bekennen, und thun wohl daran, auf dieses scheinende Licht in der Dunkelheit zu acheten, bis der Tag anbreche. Eher ift an keine Gewisheit oder Autopsie zu denken; und Geswisheit hebt den Glauben, wie Geset Enade: auf.

Sie miffen, was die Erfahrung, nach ber Sie schmachten, hindert. Jaben Sie das herz oder Vertrauen, mir mitzutheilen, was. Sie wiffen. Geset, daß diese hinderenisse wirfliche Berge wären, so halte ich diese Berge für den rechten Ort des wunderthätigen Glaubens, den jeder an sich selbst zu erfahren im Stande ist. Denn das himmelerich, gleich Ihrem innern Menschen, veraabscheut alles, was Aufsehen macht, was nicht hilft; ist nichts als Geist und Wahr-heit

Was Mofes am brennenden Busche fah, ber brannte ohne zu verbrennen, das ift für uns das Indenthum und Christenthum, und der Stifter beiber ift nicht ein Gott der Todten, sondern der Lebendigen.

Wenn Sie in Ihrem Glanben gegrun.

bet worben, warum follte es Ihnen leib thun, geredet ober gefchrieben ju haben? Wird die Welt mich gleich vernichten, will mich anch felbst Zion richten, — fingen alle unfere Glaubensbrüber.

Ihnen bon Grund meiner Seele ju fagen, ift mein ganges Chriftenthum, (ich mag ju ben fetten ober magern Ruben Pharaons geboren) ein Gefdmad an Beichen, und an ben Elementen bes Baffers, bes Brods, bes Beins. Dier ift Rulle fur Dunger und Durft - eine Rulle, Die nicht bloß, wie bas Gefet, einen Schatten ber jufunftigen Guter bat, fon-Dern avrir rie six on rar newymarar, in fo fere felbige, burch einen Spiegel im Rathfel bargeffelt, gegenwärtig und anschaulich gemacht werben tonnen; benn bas riaum liegt jenfeits. Unfere Ein. und Ausfichten bier find Brag. mente, Trummer, Stud . und Bickwerf rers de mejonnus mess mejorumus, rors de imprisoquas nadais nal intermeday.

Seben Sie meine Luftstreiche, die ich thue, für ein Selbstgesprach an. Ungeachtet ich aus Daß und Liebe zusammengeset bin, find doch Freunde und Feinde in meinen Augen nichts als ein Auchen; denn fein Mensch fennt wesder die Liebe noch den Daß irgend eines, den er vor sich hat.

Bergeiben Sie es mir, liebfter gabater,

benn es mir vorfommt, daß Sie Ihren Freunben sowohl als Beinden zu viel Ehre erweisen, und dadurch gegen sich selbst ungerecht werden. Selbsterkenntniß und Selbstliebe ist das wahre Waß unserer Wenschenkenntniß und Wenschenkiebe. Aber Gott ist größer denn unser Derz, und erkennt alle Dinge, auch die Gedanken, die sich unter einander verklagen oder entschuldigen.

Was Sie in Canben. Einfalt gethan, fen immer Schlangenlift für ihren Samen — wir find Gott ein guter Geruch Ehrifti; ein Geruch des Lobes jum Lobe, und ein Geruch des Lebens jum Leben. Er ift nicht ung er echt, daß er vergeffe unferes Werts und Arbeit der Liebe für seinen Ramen, und den Dienst der Beiligen. Dieser sichere und feste Anker unserer Seele geht hinein in das Inwendige des Vorshangs.

Ihr Winf vom Inhalte bes Fingergeis ges ift genug fur mich, um alles anzuwenden, bag ich ein Eremplar auftreibe. Buchergluck hat mir felten gefehlt.

Meinem Gevatter herber habe ich, unter vielen, auch die Empfehlung Ihrer erften Austorschaft zu verdanken. Die beiden erften Theis le Ihrer Aus fichten las ich gleich ben ber erften Erscheinung. Die neueste Ausgabe und ber dritte Theil ift mir nie meines Wiffens vor Aus

gen gefammen, und ich warte gern bas Enbe bes Werfe ab, weil ich gern bas Gange überfeben mag. Go ein großer Buchermurm ich auch bin, fo bangt both meine Lefefucht von Umftånden oba und feit langer Beit genieße ich einen Schriftfieller bloß, fo lange ich bas Bud in ber band babe. Sobald ich es jumache, diest alles in meiner Seele aufammen, als wenn mein Gedachtniß lofchpapier mare. Ungeachtet ich von Jugend auf nicht habe Worter behalten tounen, fo babe ich mich boch ziemlich fpat auf tobte Oprachen gelegt, und ließ mich bunfen, den Jordan mit meinem Munde auszufcopfen. Gin Collectaneen . Mann bin ich and nicht. 3d liebe mir die Titel von Buchern, bie ich gelesen habe, ober noch ju lefen wunfche, aufzuschreiben, und mehrentheils auf verlornen Blattern. Bas Montagne als ein vir beatae memoriae von fich felbst fagt, ift in meinen Augen fein Biderfpruch, fondern bep. nabe mein eigener Kall. Ihre Bolfelieber babe ich auch gelefen, auch manche Ihrer bermischten Auffage. Ibr Birtenbrief an Freunde, nebft Pfenningers Apologie bat mir innig gefallen, und erfterer gang. Ihren Predigten noch feine Golbe, fo luftern ich felbst durch bie Recensionen Ihrer Biderfacher barnach geworden bin. 3d warte bloß auf das Ende über meinen Leib. Propheten

Jonas. Weber Ihr Drama noch die Parodie bestelben habe ich zu sehen bekommen konnen, ungeachtet ich jedermann seit einem Viere teljahre und länger barum gegeilt habe.

Wenn Sie mich also, liebster kavater, mit einer Auforgabe erfreuen wollen, so sen es nichts Großes, nichts Eoles, nichts Gesuchtes, nichts Bostbares, damit Sie weder meine Eisersucht als Schriftsteller, noch meine Unvermögenheit, erfenntlich zu senn, oder, deutscher zu reden, meinen Bettlerstohz beunruhigen. Ich freue mich auf den letzten Theil Ihrer Physiognomik. Ieder Band ist ein Fest für mich gewessen, und der 14te Julius 1776 einer der merk, würdigsten meines Lebens, weil ich mich den Lag vorher für einen verlornen Menschen hielt, der keines gesunden Begriffes mehr fähigt wäre — ein Wurm und kein Mensch.

Stilling's Jugend habe ich jum zweitenmale gelesen, mit mehr Ruhrung als das erste mal; ich sehe aber, daß es wenigen schweckt;
zum Gluck sind diese wenigen meine Allerliebsten hier; für mich ist er ein Ecce homo! Die
Welt mag sich ärgern und bersten und
platen! Ben aller Ihrer Angst senen Sie ged
troft, liebster Lavater! Wie der ehrliche Mohr'
Ebedmelech unter den alten Lumpen wühlte,
hätte, ich meine Hausbibel zerreißen mögen,
um Ihnen ein Geil des Ernstes zuzuwerfen.

Sott, ber einen Badenzahn in jenem Entifinnbaden spaltete, baß Waffer heransging für ben Durft seines Berlobten, wird alle unsere Bedürfniffe (Genes. XXI. 19.) und Lüsternheit (2. Sam. XXIII. 15.) ftillen.

Grußen Sie Ihre liebe, wurdige Frau und Kinder. Mehr Diat in der Arbeit, mehr Umgang mit Fressern und Weinsaufern — und noch ein Kuß auf Mund und Stirn von Ihrem Freund und Bruder

J. S. Hamann,

Ein für allemal feine Gefete für unferen Briefwechsel - Jeber nach feines herzens Luft, und à la fortune du pot.

## Bop herber,

Weimar ben 1. April 1778.

Enblich, liebster Freund und Gevatter, komme ich bazu, Ihnen zu melben, baß meine Frau ben 12ten Febr. mit einem britten Jungen gesund, bald, glücklich und saft ohne Schmerzen, mein Haus erfreut und unsere Familie vermehrt hat. Der Junge ist mir ähnlich und größer, als die zwey andern; ein wahrer Riese an Geskalt, Kraft und Willen; Wilhelm kudwig Ernst genannt. Ich weiß, lieber h., Sie schließen auch diesen britten in Ihre Liebe und in Ihr häusliches Gebet ein, und wünschen, daß es ihm und uns wohlgehen möge auf

Erben. Wir thuns fur Sie und die Ihren auch oft und redlich befgleichen.

Berzeihen Sie, bas ich Ihnen eine so frohe Rache richt so spat melbe. Ich flog in ben ersten Augenblicken, Stunden und Tagen so oft zu Ihnen; aber eingeklemmt in das einsame Wirrwarr und geistliche Sisphus. handwert, in dem ich hier lebe, ermattet man an Allem und mimmt zuleht an sich selbst nicht mehr Theil. Ich habe den Winter einsamer gelebt, als je in meinem Leben... Doch genug dessen; Rlaglieder zu schreiben, ist noch zu früh.

Wie stehts mit Ihnen, lieber Freund, und ben Ihs ren? Daben Sie sich eingerichtet ober so eingeschustert in Ihrem toniglichen Palast? Sobalb ich Abends mit meis nem verbundenen Haus. Bater. Kopf nach Ihren Fagon umhergehe, sind Sie vor mir mit Ihren Kleinen. Die meinen sind wohl, und beide sonderbare Jungen, jeder auf seine Weise, die der Wutter sehr zu schaffen machen, die es aber als treve Eva trägt.

Ich habe biefen Winter eine neue Ausgabe unferes alten Gefangbuches corrigirt, b. i. Druck: und Schreibs fehler geandert, und eine Borrede vorfesen muffen wie gewöhnlich. Dies und die Bußzettel, zwey in einem Jahre, sind bisher in lovo meine einzige Autorschaft gewesen. Jest liegt ein Refeript zum Entwurf eines Schuls lehrer-Seminarii schon ein Vierteljahr in meinem Folio-Coslender, aber noch res intacta, bis ich mich ermanne, in

bas Reft alten Schwalbenflidwerts wiber Billen gu greis fen. Muswartig tam mir bas alte Juden ein , in Munden ben ber Atabemie ber Biffenfchaften über bie Rragegu metteifern : Bas nugten bie Dichter ehemals? mas nuben fie jest? Ich babe mit bem Motto Ihres Borag: Utcunque defecere mores, ben einhelligen, obwohl vielleicht unschwer zu erringenben Preis bavon getragen. In Winkelmann habe ich noch nicht benten tonnen; bas für wird Ihnen aber bie Oftermeffe ein Paar Berichte alten aufgewarmten Robis barbringen; bie Befchichte ber Berichte tommt fobann hinterher, bamit coquus dapiforo nicht icabe. Sonft habe ich auch bie guft gehabt, mir ben prachtigen Cober von fogenannten Minnefingern , ben Wiebeburg befchrieben bat, aus Jena fommen gu laffen, und gumeilen bineingufeben. 3ch bin jest benm britten Dithter, babe aber noch fein Minnelieb gefunden ; fonbern es find moralifche ober hiftorifche, meiftens fatyrifche und Religions : Webichte, vermuthlich fur einen Pringen aus biefem Saufe (weil in Bartburg bie Atabemie mar ) jur Erziehung gusammengetragen : baber bas Minnemefen ausgelaffen. Meine hiefige Lage verbietets mir, gang in ben Geift und bie Sprache ber Beiten eingubringen; fonft verfprache ich mir bavon vieles. Much habe ich im Anfange bes Winters aus Roth mich um etwas Spanisches bewerben muffen, und einige Stunben mit Bertuch gelefen. Runftigen Commer bente ich mit Jagemann an Dante zu geben. Konnte ich mit

meinem Jungen einmal, ober ihm vor, zeichnen lernen, so ware mirs eine Wohlthat auf meine alten Lage, und ein neuer Genuß bes Lebens. Die englischen Stunben, bie ich vorigen Winter gab, sind biesen Winter wegegefallen.

und nun, liebster Freund, was macht Ihre Brude ohne Lehne? Mich durstet so sehr, wieder einen gebrude ten Bogen von Ihnen zu sehen, daß ich darnach wans bern möchte. Unterlassen Sie boch nicht ganz und gar, die Geschichte Ihres Geistes und Lebens zu continuiren, wenn Ihre Schriftselleren auch anderes nichts ware. Biel Gruß an alle die Ihren und Kreuzseld. Er hat in seinem Gedicht eine Schrift von Ihnen, die Begebene heiten des Prof. Ana, angeführt, die ich nicht tenne, Bergessen Sie boch nicht, mich damit zu versargen.

## 240. In berber.

Ronigeberg ben 13. Jul. 1778.

Endlich, bester, liebster Gevatter, Lands, mann und Freund, muß ich schreiben, um die Einlage zu befördern, auf die ich lange genug und mit Unruhe gewartet. Die Grunde bavon werden Sie leider darin lesen, und sollte ich die Grunde meines eigensinnigen, lieblossen, verzweiselten Stillschweigens noch dazu auskramen, so mare freylich reicher Stoff—aber nichts zur Sache.

Partfnochilhat mich mit Radrichten und

Dentmalen erfreut, ift febr freundschaftlich ge gen mich gewesen, ben 24ten Juni bon bier algereist, und bat vieles auf feiner Deimfabrt aushalten muffen. Sein Schidfal ift rubrent, wie feine Gelaffenheit und Ergebung. ber wenigen hoffnung, ibn wieder ju feben, baben wir Entwurfe ju Reifen gemacht, beren Ibee Sie leicht errathen fonnen. Begen meines Pathchens hat er mir Unrube gurud. gelaffen, die ich wunichte, eben fo glacflich cutirt ju feben, als es meine fcmachtende Ungeduld murde ben toten April, ba ich Ihren letten Brief erhielt, woranf ich meinen Glud. wunsch jum Wilhelm Ludwig Ernft noch nicht abgeftattet habe. 3m Geifte ift es frenlich gefcheben; aber baß es weber Beber noch Dund thun fonnen, ift bloß eine gangliche Unvermo. genheit ju reden und ju fdreiben.

Ungeachtet aller meiner Talente im Effen, Trinfen, Schlafen, wird mir mein Leben zur Laft, und ich bin gepreßt wie in einer Relter. Ich muß von 7 des Morgens bis 6 des Abends auf meinem Posten Schildwache halten, ohne Arbeit, als ein leidiges Lesen, wodurch ich mich zu betanben suche.

Bum Befchiuß des vorigen Jahres erbielt ich eine Entscheidung der Gen. Adminiftration, die mir alles absprach. Meine lette Arbeit war ein sehr politisches Danksagungs schreiben für diese gnabige Resolution, die wider ihren Dank und Willen alle meine Uhssichen erfüllte. Daß die Wendung einigent Eindruck gemacht, war an dem Neujahrs-Compliment abzumerken, das mir unser Chef formlich abstattete. Folglich eben so viel am Gegenwärtigen verloren, als für die Zufunst gewonnen; nur immer Schade für uns sinn-liche Menschen, daß diese so dunkel und jenes so hell ist.

Ich bin mit meinen biefigen Borgefebten auf auten Ruß; aber im Diftrauen ju leben ift nicht fur mein Gemuth; und fein Umgana, Der mein Berg fullt. Ein noch argerer Genius als mein eigener ichwebt über meine biefigen Freunde. D. Defertirt bon bier mie ein Betrüger und Odelm den 26ten Darg: Rreufelb, ber mich faft taglich befucht, bat all fein gener, bas er als Soul. College ju baben fcien, als Professor verloren; Rraus algebrais firt fich jum improrqueguping. Un mannigfale tigen Besuchen fehlt es nicht; aber nichts bomogenes. Das Gemuth woller niedriger, friedender, irdifder Rahrungs. Sorgen. Ein manbeind Lobten Gerippe an einem armen Bruber por Augen. Dren, Gott Lob, gefunde Rinder um mich berum, die ich weder felbit ju erziehen im Stande bin, noch etwas an ibre Erziehung wenden fannBen allen diesen Rleinigkeiten meiner offent lichen und hanslichen Lage zappelt mein an mer Geift wie eine Bliege im Spinngewebe, und kann zu keinem Standpunct kommen; fühle mich eben so schwach, Anderen, als mir zu rathen, zu genießen und genoffen zu werben.

Shre und Lavater's Arbeitsamfeit ift ein Bunder in meinen Augen; aber ich danke Gott in meinen Windeln und Banden bafur.

Ich bin Ranfmann feit seiner Dochzeit eine Antwort schuldig, und überhaupt Freunden und Feinden. Bu ersteren habe ich bas Butrauen, daß sie kein Arges davon denken werden; gegen Leute, die mir gleichgultig sind, kann ich mir eher einen Zwang anthun.

Wenn es Ihnen möglich ift, so erfreuen Sie mich bald mit ein Paar Zeilen, ohne fich meinetwegen zu bennruhigen. Ich hoffe, daß alles zu meinem Besten gedeihen wird. Ich umarme Sie mit aller Jubrunft alter Freundschaft.

241. An S. M. Courtan, geb. Louffaint. Königeberg ben 20. Rov. 1778.

Sochstguehrende Freundin und Gevatterin, Diezu find Sie gestern mundlich und schrifttich bestätigt worden, und hr. Pfarrer Stephani hat mir versprochen, morgen um 3 Uhr

m; En meinem Saufe die Taufhandlung ju berrich. tm ten. Da ber gute Bille bie befte That ift, und meine fleine Mariane Sophie icon bor ihrer ts Seburt den Gottespfennig mutterlicher Borforge empfangen, fo find und bleiben Gie von Rechts wegen ihre erfte Wohlthaterin, im Sall auch Ihre Gesundheitsumftande Sie verhindern follten, perfonlich ju erfcheinen.

i

ĊÀ

ď

36

15

J

Ungeachtet ich in ber Theorie aller handlis chen Uebel, die ben einer naturlichen und burgerlichen Che unvermeidlich find, ein Freymau. rer bin, fo find boch bloß Bewegungegrun. De, aber niemals Thaten, meine Gebeimmiffe und Die einzige Apologie meiner Ausnahme vom Wandel våterlicher Beife.

Der Mutter fehlt es an Schlaf, Rraften, Diefem und jenem; bas Rind ift auf Dahrung erpicht, und befummert fich weiter um die Belt nicht, als daß es felbige juweilen mit ein Paar großen Mugen anfieht; recht wie ber Bater, Der Ihnen die Bande fußt, und einen guten Morgen municht.

## 243. Un herber.

Ronigsberg ben 25. Rob. 1778.

Berglich geliebtefter Gevatter, gandemann und Freund, ben alten b. D. bin ich mit Ih. rem Briefe und dem Siegel beffelben erfreut worden. Ungeachtet ich noch nicht darquf ju - antworten im Stande bin, habe ich doch mit Schmerzen auf die Einlage gewartet, um felbige wenigstens befördern zu können. Es freut mich herzlich, daß in Ihrem ganzen hause alles wohl steht, und ich muß Ihnen bekennen, daß die Grille von dem Einstusse meines Unsterns dis auf mein klein Pathchen mir wirklich im Sinn geschwebt. Was kann man sich nicht alles zu Gemuch ziehen, wenn man einmal auf dem Wege ist sich zu grämen!

Mein armer unglücklicher Bruder ift den 25ten August gestorben, und den 27ten Morgens auf dem nächsten, Reuroßgartischen Kirchbose begraben worden. Weil ich acht Tage an einem Fluß unpäßlich gewesen war, so begleitete ich die Leiche in einer Rutsche mit Prof. Kreuzseld und meinen beiden altessen Kindern. Ich hatte ihm ein Densmal zugedacht unter dem Titel: Apologie eines Eretinen, in einigen vertrausichen Briefen. Meine Autorschaft ist aber jest auf ideale Titel eingeschränkt und weiter komme ich nicht.

Sott kob, die fiebente Stelle meiner fleinen haushaltung ift heute vor acht Tagen durch
eine fleine Tochter wieder ersest worden, die
ben ziten, am Tage Maria Opferung, den
Namen Mariane Sophie erhalten hat, und in
meinem Hause getauft worden ift, woben ich
wie gewöhnlich selbst Tauszeuge gewesen, nebst

Madame Courtan, hartfnoch's Schwägerin, die sich schon vor ihrer Geburt um das fleine Mündel mit mutterlicher Vorsorge verdient gemacht hat. Reines von meinen Kindern ist so reif gewesen wie dieses; es war da noch ehe die Hebamme kam. Die Mutter, die seit zwey Jahren sast feine gesunde Stunde gehabt, befand sich am Taustage so gut, daß sie bis an den Abend auf war-

Ihr fend also ein Erbe von 10,000 fl., al. ter Gebatter, werden Sie fagen, und, mas noch mehr, ein Bater bon bier Rindern; Df. 128. Bas fehlt euch noch, um bergnugt und aufrieden ju fenn? Dier liegt eben ber Rno. ten meines Berdruffes, den ich mir nicht auf. gulofen im Stande bin. Ungeachtet ich mig feiner vorfeslichen Schuld bewußt bin, bleibt. es bennoch mabr, bag ich feit ben amolf Sabren meiner Wirthschaft niemals so fummerlich gelebt habe, und fo tief verschuldet gewesen. bin, als beuer, ohne einen andern Ausweg gut. wiffen, als dem Saden der Borfebung blind. lings ju folgen . . . Doch genug bon meinen . bauslichen Rleinigfeiten, welche wie ber Ganb bes Meeres ben Stolz ber Wellen bammen.

Penzel hat mir Nachricht gegeben in einem bicken Briefe, ben ich ben 3ten Sept. erhale, ten. Er lebt jest ben Cracau als hofmeister ; ben einer jungen hauptmannswittme, bie et ju seinem großen Erftaunen über bem Sigwart angetroffen. Ein artiger Anfang zu einem neuen Roman. Aus feiner Auction habe ich seinen ganzen Borrath an Briefsammlungen erstanden. Ich hatte die Reugierde, diese zu lesen, und bekam einen solchen Geschmack daran, daß ich vom September an nichts als Briefe aufgesucht, aber mich auch beynache satt daran gelesen.

Def Berfaffer ber Che hat fich mit aane neuen Lebenslaufen . bervorgethan. glaube, baß Sie auch Gefcmad baran gefun. ben haben. Mendelsfohn bat meine Reugierbe noch mehr gereist burch bie Berficherung, daß diese Producte aus Preuffen famen, was er bon bem Berleger wiffen fann. 3ch babe immer ben gewesenen Rriegsrath Scheffner im Berbacht gebabt, weil bie Bermuthung bier auf Criminalrath Sippel fiel, erfterer Duge ubrig, und biefer Geichafte bat und Gefell-Schaften liebt. Ich bin jest auf Spuren gefommen, die gang fur ben letteren reden, ben ich gleichwohl genau ju fennen geglaubt babe, und ber mich burch feine feverliche und treubergige Berficherung bes Gegentheils geafft an baben icheint. Aller Babricbeinlichfeit nach flect bas Geheimniß zwischen beiden, und es iff mir gar ju viel baran gelegen, bavon Gewisheit zu baben, weil fie mir ben Streich nicht

nwionst gespiekt haben sollen. Ungeachtet Sippel gewohnt ist, mit seiner Autorschaft sehr gebeimnisvoll zu thun, so hat er mir doch seint Jestes Stud vertrant, eine Freymanrer Rebe auf unseres sel. Lindners Tod, aus der man gar keinen Schluß auf die Lebensläuse und den Bersuch über die Ehe machen kann, den schlechterdings ein Shemann wie Schessner gesschrieben haben muß, und kein Junggesell noch Hagestolz.

Reimarus som Zweck Jefu und hahn's Wenes Testament find fast die einzigen Bucher, welche ich mir von der vorigen Messe gekaust. Ich habe den ersten im Fluge gelesen, wie ich gegenwärtig bennahe mit allem thun muß Daß es mir an Sympathie für die gegenwärtige Eriests in der Theologie nicht fehlt, bester Gevatter, können Sie sich leicht vorstellen; ich muß aber noch hinter dem Berge halten, und will den Partheyen nicht gern ins Wort fallen. Auch Ernst und Falf sind Wasser für meine Mühle. Kraus ist jüngst durch mein Vorwort initiirt worden; ich freue mich aber, es nicht zu seyn.

Eben jest erhalte ich bie bren erften Stude von Leffing's Schwächen. — Was aus der Gabrung beranstommen wird?

Bum Schlusse des Jahres, hoffe ich noch die Materie der Geheimnisse des heidenthums vorzunehmen, worüber ich hippel mein Worf gegeben, ber mir and Bulfsmittel baju verfchaffen wird. Meine Sache ift eigentlich nur, bie falsche Folgerungen, die man aus den wenigen und bunkeln Datis zieht, zu berühren, und ins Licht zu setzen. Ich hoffe auch von meiner häuslichen und außerlichen Lage mehr Beruf und Trieb, meinen Autorstab fortzw setzen.

Gott laffe Sie bas Jahr mit lauter Segen beschließen. Ich umarme Sie herzlich, und bin mit allen meinen vier Kindern, und was der ewig reiche Gott mir noch sonst zuges dacht hat, ganz der Ihrige.

Enbe bes fünften Theiles.

Sebrudt gu Augsburg burch A. Seiger.

4101-9

.

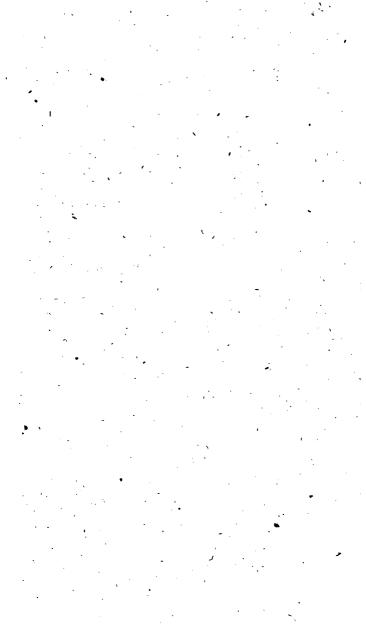

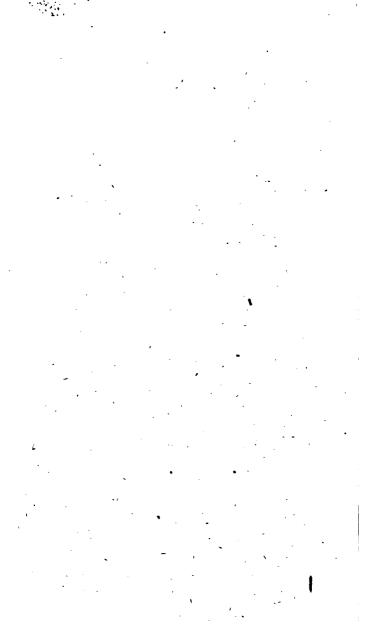









